







# FABLIAUX

ET

CONTES.

TOME TROISIÈME.

# FABLIAUX

E SE

CONTES.

TOME TROISIEND



# Le Lay d'Alristote:



Ilmsi na qui amors maine Pucele plus blanche que laine; Restre musars me soustient,

# FABLIAUX

ET

### CONTES

## DES POÈTES FRANÇOIS

DES XI, XII, XIII, XIV ET XVe SIÈCLES,

TIRÉS DES MEILLEURS AUTEURS;

Publiés par BARBAZAN:

Avec un Glossaire pour en faciliter la lecture.

#### NOUVELLE ÉDITION,

Augmentée et revue sur les Manuscrits de la Bibliothèque Impériale, par M. MÉON, employé aux Manuscrits de la même Bibliothèque.

### TOME TROISIÈME.



Chez B. WARÉE oncle, Libraire, quai des Augustins, nº 13.

> DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET. M DCCC VIII.

# FABLIAUX

TE

# CONTES

DES XI, XIII, XIV ET XV SIRCEES,

TIBLE DES MEILEBURS AUTHORITES LIBRA

Public par BARBAXAIN

Avec un Glossine pour en facilité la lecheron

STOITIGE AMERICAS

Augmentee et perior eur de PQ de la Tralia de et propose et perior de la memo de la memo

amire 1319 muor

B37

t.3

A PARIS.

Ches H. WARER soule, Libraire, qual des Augustins,

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.
N DOCCVIEL

### AVIS DU LIBRAIRE,

inséré dans la première édition de ces Fabliaux.

L'AUTEUR de ce Recueil des Poètes, etc. m'a remis son Manuscrit entièrement fini, d'un nouveau Trésor de Borel, ou Dictionnaire de tous les termes de l'ancienne langue françoise usitée dans les XII, XIII, XIV, xv et xvie siècles, pouvant servir de supplément au Dictionnaire universel de Trévoux, au Dictionnaire François de Ducange, de Recueil complet de tous les Glossaires de cette ancienne langue, etc. en deux volumes in-folio (1). L'utilité de cet Ouvrage pour l'intelligence tant des anciens Manuscrits, que des Titres et Archives, des Contrats, etc. se fait assez sentir. On y verra les variations de notre langue, l'Auteur ayant eu soin de marquer les différens siècles où les Auteurs qu'il cite ont écrit. On y trouvera aussi des étymologies certaines et démontrées des anciens mots françois. On donnera enfin, dans la Préface, des modèles sur les différentes écritures de chaque siècle, pour faciliter la lecture des Ecrivains de ces siècles. Le tout recueilli des meilleurs Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, de celle de l'Église de Paris, de celle de Sorbonne, etc.

Plusieurs savans (\*) qui connoissent cet Ouvrage lui ont donné leur approbation, et en ont reconnu la néces-

III.

<sup>(1)</sup> Cet Ouvrage, resté manuscrit, est maintenant à la Bibliothèque de l'Arsenal.

<sup>(\*)</sup> M. Joly de Fleury, ancien Procureur général, M. le Comte de Caylus, M. de Bombarde, M. l'Abbé de Fleury, M. l'Abbé Sallier, M. Ladvocat, M. Melot, etc.

sité. Je souhaiterois être en état de répondre au desir qu'ils ont de le voir imprimé, et je contribuerai, autant qu'il sera en moi, à sa prompte et parfaite exécution; mais j'ai besoin de l'appui d'un nombre assuré de savans et de curieux en ce genre, pour m'enhardir dans une entreprise aussi considérable.

Je prie donc les personnes à qui cet Ouvrage pourra convenir, de vouloir me donner leurs noms, je les regarderai d'avance comme autant de souscripteurs certains.

Les Particuliers qui souhaiteront avoir une idée plus parfaite de cet Ouvrage, pourront en voir le Manuscrit, prêt à être imprimé, chez le Libraire.

### PRÉFACE.

La Poésie qui n'est que l'imitation de la nature et l'expression de ses sentimens, est aussi ancienne qu'elle. Le don qui a été accordé à l'homme d'exprimer ses pensées par des sons articulés, l'a conduit naturellement à chanter, et le principe qui l'a fait chanter lui a fait faire des vers; c'est pourquoi l'on trouve des Poésies dans les temps les plus reculés, chez tous les peuples, et dans toutes les langues. Les François ne sont point exceptes, et dans tous les temps ils ont dû avoir leurs Poètes. Leur caractère, dont le fond a toujours été le même que celui qui les distingue aujourd'hui, les engageoit encore plus que les autres à s'exercer dans ce genre de composition; et il nous autorise à penser que leur Poésie est aussi ancienne que leur langue. Il est vrai que leurs productions ne sont point parvenues jusqu'à nous; mais est-on en droit d'en conclure qu'il n'y en a point eu?

Le Roman du Brut fait dans le xue siècle, par Maître Wistace, que nous nommerions aujour-d'hui Eustache, n'est point, comme on le croit assez communément, ce qui nous reste de plus ancien en vers françois. Ce Roman contient la Chronologie des Rois d'Angleterre, que l'Auteur croit descendre de Brutus, fils d'Enée, qu'il fait aborder dans cette isle, et dont il nous donne

la suite jusqu'à son temps. La date de sa composition est marquée par ces vers qui se lisent à la fin.

Puis que Dieu incarnation
Prist, pour nostre redemption,
M. C. L. et cinq ans,
Fist Maistre Wistace cest Romans.

Le manuscrit des Cordeliers de Paris, contenant une traduction françoise des quatre livres des Rois, nous présente des vers encore plus anciens que ceux du Roman du Brut; car quoique ce manuscrit ne soit que du xue siècle, il n'est que la copie d'un autre manuscrit plus ancien; et la version qu'il renferme est de beaucoup antérieure à ce siècle. Le mélange qu'on y trouve de vers et de prose, prouve que la Poésie n'étoit point nouvelle chez les François, et qu'ilfalloit que l'art de faire des vers fût connu depuis long-temps parmi eux, puisqu'ils les mêloient indifféremment avec la prose dans de simples traductions. La version contenue dans ce manuscrit est en différens endroits et très-fréquemment entremêlée de Poésie; mais les vers n'y sont point distingués, et sont écrits de suite comme la prose. Le Cantique d'Anne, mère de Samuel, qui se lit au second chapitre du premier livre, s'y trouve traduit de cette manière. Quelques versets le sont en vers, et les autres en prose.

<sup>(\*)</sup> Li arcs des forz est surmuntez E li fieble sunt efforciez.

<sup>(\*)</sup> Versets 4 et 5.

Ki primes furent saziez,
Or se sunt pur pain luez,
E li fameilleux sunt asasiez,
Puis que la baraigne plusurs enfantad,
E cele ki mulz out enfans afébliad.

C'est-à dire: L'arc des forts est brisé, et les foibles sont remplis de force; ceux qui auparavant étoient rassasiés se sont loués pour avoir du pain; et ceux qui étoient affamés ont été rassasiés, depuis que la femme stérile a eu plusieurs enfans, et que celle qui avoit beaucoup d'enfans à été affoiblie, c'est-à-dire, les a perdus.

Les versets 6 et 7 sont en prose, mais le huitième est en vers.

> Le mezaize esdresce del pudrier, Le poure sache del femier, Od les Princes le fait sedeir, Chaire de gloire li fait aveir.

C'est-à-dire: Il tire l'indigent de la poussière, il fait lever le pauvre du fumier, le fait asseoir avec les Princes, et lui fait avoir une chaire, ou un trône de gloire.

Ce n'est pas seulement dans les Cantiques que les vers sont ainsi mêlés avec la prose, on en trouve aussi dans les récits historiques. La réprimande que fit le grand Prêtre Heli à ses enfans, et le peu d'égard qu'ils y eurent, sont traduits ainsi:

> (\*) Vostre fame ne n'est mie seine, Kar à mal le pople meine.

<sup>(\*)</sup> Versets 24 et 25

Ne faites mais tel vueraine,
Dunt le sacrefise remaigne.
Si hom peche vers altre, à Deu se purad acorder,
E s'il peche vers Deu, ki purad pur lui preier?
Tant tendrement les fils ama
Que reddement nes chastia,
Par bel les reprist et par amur,
Nient par destresce, ne par reddur,
Cume apent à mestre e à pastur.
Li fol Proveire ne receurent le chastiement,

Li fol Proveire ne receurent le chastiement, Kar Deus les volt occire, e faire vengement.

C'est-à-dire: Votre réputation me fait de la peine, car elle porte le peuple au mal; ne commettez plus telle iniquité, dont le sacrifice reste, c'est-à-dire, pour l'expiation de laquelle il n'y a point de sacrifice. Si un homme pèche contre un autre, il pourra se réconcilier avec Dieu; mais s'il pèche contre Dieu, qui pourra prier pour lui? (Heli) aima ses enfans si tendrement, qu'il ne les châtia pas avec force. Il les reprit doucement et par amour, non par colère ni avec dureté, comme auroit pu faire un Maître ou un Pasteur. Les Prêtres insensés ne reçurent point la correction, parce que Dieu vouloit les faire mourir et tirer vengeance.

Ces vers, comme tous ceux qui se lisent dans cette traduction, sont antérieurs au xue siècle; et parmi les Fabliaux, dont nous présentons un recueil au Public, il en est quelques-uns qui remontent visiblement encore plus haut. Ainsi, quoique nous ne puissions point donner l'époque

précise de la Poésie françoise, nous pouvons du moins assurer par les monumens qui nous restent, qu'elle étoit en honneur chez nos Pères dans les x et xie siècles.

Nos anciens Poètes François ne se bornoient point à un seul genre de Poëme; ils en composoient de différentes espèces. Il nous reste encore des Poëmes de leur façon, auxquels nous pouvons donner le nom d'Epiques, quoiqu'ils ne soient point faits selon les regles prescrites par Aristote, qui paroissent leur avoir été inconnues. Tels sont le Poëme de la vie d'Alexandre, composé par Lambert li Cors, et par Alexandre de Paris; celui de la vie du Connétable Du Guesclin, fait par Cuvelier; et celui de la conquête de Jérusalem, dont Renax est Auteur. Chacun de ces Poëmes contient environ dix-huit à vingt mille vers.

Nous ne trouvons point, dans leurs Ouvrages qui sont parvenus jusqu'à nous, de Poésies dramatiques semblables à celles qui se représentent aujourd'hui sur nos Théâtres; mais les moralités à personnages en tenoient lieu. Les Mystères et les Histoires aussi à personnages ont succédé dans le xve siècle à ces Moralités. Ces Mystères et ces Histoires sont divisés en trois, ou en cinq journées, comme nos Tragédies et nos Comédies le sont en trois ou en cinq actes; mais ils diffèrent de ces sortes de pièces, en ce qu'il y a tels de ces

Poëmes qui contlennent vingt à vingt-deux mille vers, et que la représentation ne se faisoit point de suite, ni dans un même jour. Il s'en déclamoit dans une journée plus de quatre mille vers, dont la récitation étoit interrompue par différens entr'actes, dans lesquels un fol, c'est-à-dire un baladin, paroissoit sur la scène, disoit de lui-même tout ce qui lui venoit à l'esprit, et faisoit diverses sortes de tours. Ces entr'actes sont marqués en marge par ces mots: Hîc stultus loquitur. Ici le fol parle. Le reste se déclamoit de même les jours suivans. Toutes les actions se représentoient alors sur le Théâtre. S'agissoit-il de bâtir une ville, une tour, une maison? Les maçons, les charpentiers et les autres ouvriers la construisoient sur la scène. On y voyoit les assauts, les combats, les chasses, les festins, etc. C'est pourquoi un grand nombre de personnages étoit nécessaire pour la représentation de ces sortes de pièces, et il y en a où l'on en trouve jusqu'à cent cinquante.

Ces mêmes Poètes nous ont laissé d'autres Pièces d'une moindre étendue, qu'ils nommoient Dits, Lais, et Complaintes.

Le Dit ou Ditié étoit une pièce de Poésie qui contenoit un enseignement, une instruction, ou le récit d'un fait, c'est-à-dire, d'une belle, ou d'une mauvaise action.

Les Lais étoient aussi des récits d'aventures, dont le but étoit ordinairement de louer quelqu'un, ou de le blâmer, dans la vue de le corriger.

Les Complaintes avoient pour objet quelque triste aventure, et servoient à témoigner les regrets de la mort de quelqu'un, ou à déplorer son triste sort.

Mais les Pièces les plus communes, et vraisemblablement les plus anciennes, étoient les Chansons et les Contes. Les François, naturellement gais, légers et badins, saisirent ce genre de composition avec plus d'avidité que les autres nations, et ils en communiquèrent le goût à leurs voisins. Il devoit y avoir parmi eux un grand nombre de Pièces de cette sorte, puisque dans toutes les compagnies où l'on se trouvoit, l'usage étoit que chacun chantât une Chanson, ou récitât un Conte, comme on le voit par la fin du Fabliau Du Prestre qui ot Mere à force, où on lit ces vers:

A cest mots fenist cis Fabliaux Que nous avons en rime mis, Por conter devant noz amis.

Et par le témoignage de Jean li Chapelain, qui, dans son Dit du Segretain, ou Sacristain de Clugny, atteste que de son temps la coutume étoit de défrayer son hôte par une Chanson, ou par un Conte.

> Usages est en Normandie, Que qui hebergiez est, qu'il die

Fable ou Chanson die à son oste. Ceste costume pas n'en oste Sire Jehans li Chapelains.

Les Chansons fort en vogue, sur-tout dans le xine siècle, étoient de diverses sortes, et portoient différens noms. Il y en avoit de pieuses, d'amoureuses et de badines.

Les Sonez fort différens de nos Sonnets d'aujourd'hui, étoient une de ces espèces de Chansons.

Dans le xiv<sup>e</sup> siècle, il y avoit des Virelais, des Balades et des Servantois.

Les Virelais étoient composés de trois couplets, ou strophes, et presque toujours d'un refrain à la fin de chaque couplet.

Les Balades ne différoient en rien du Virelai, suivant Eustache Morel, surnommé Deschamps, Poète, qui vivoit dans le xiv<sup>e</sup> siècle, et qui a donné un Ouvrage intitulé: l'Art de faire Chansons, Balades, Virelais et Servantois.

Les Servantois, ou Sorvantois, étoient des espèces de Chansons suppliantes, et ce caractère particulier leur avoit fait donner ce nom, Il y en avoit de pieuses adressées à la sainte Vierge, et d'autres amoureuses.

Les sottes Chansons étoient comme les Servantois, à l'exception qu'elles étoient satyriques.

Les Contes ou récits d'avantures gaies, vraies ou fausses, pour divertir et amuser, se nommoient Fabel, Fablel, ou Fabliau. C'est de cette dernière espèce de Poésie que nous présentons le recueil au Public. Quoique nous ne les annoncions que pour des productions des xII, XIII et XIV<sup>e</sup> siècles, parce que les manuscrits dont ils sont extraits sont de ces temps, il s'en trouve quelques-uns parmi eux qui sont d'une date plus ancienne, comme on peut en juger par la différence du langage. A l'égard des autres espèces de Poésie, nous en donnerons des exemples dans le Glossaire que nous proposerons incessamment au Public, à la tête duquel le lecteur trouvera une liste de tous les Poètes françois non imprimés, et un catalogue de leurs Ouvrages.

Ces anciens Poètes françois employoient, dans leurs compositions, des vers de différentes mesures, comme les modernes. On en trouve de six pieds, de cinq, de quatre et de deux pieds et demi; mais dans leurs grands vers de dix ou douze syllabes, c'est-à-dire, de cinq ou six pieds, ils n'étoient pas fort exacts observateurs de la césure, c'est-à-dire, de ce repos qui coupe un vers en deux parties.

Leurs vers sont rimés, comme ceux d'aujourd'hui; mais leurs rimes ne sont ni riches, ni exactes. Tout rimoit dans ces siècles reculés, ou du moins les Poètes se donnoient la licence de faire tout rimer en corrompant, suivant le besoin, la terminaison des mots. Ils faisoient rimer Pierre avec pardon, en disant Pierron; Charles avec repos, en corrompant ce premier mot, et le prononçant Challos, ou Charlot, comme dans le
Fabliau de Charlot le Juif. La corruption des
noms, sur-tout de Baptême, qui règne encore
aujourd'hui dans bien des Provinces, et même
dans le commun à Paris, doit probablement son
origine à cette licence de nos Poètes. Ce n'étoit
point à l'égard des noms seuls qu'ils se donnoient
cette liberté; ils la prenoient indifféremment
dans tous les autres mots, dont ils ne se faisoient
aucun scrupule de changer et d'altérer la terminaison pour l'ajuster à leur rime. Ainsi Jean de
Mehun, dans son Roman de la Rose, a fait rimer
aime avec vilain, en changeant le premier mot
en ain.

Gentillesce est noble, et si l'ain Qu'el n'entre mie en cuer vilain.

Cette licence prise sans aucune modération par nos anciens Poètes, ne contribue pas peu à les rendre difficiles à entendre. Ceux qui ont fait des Poëmes épiques en vers alexandrins, le sont encore plus que les autres, parce qu'ayant voulu quelquefois faire jusqu'à cinquante ou soixante vers de la même rime, ils se sont mis dans la nécessité d'user plus souvent de cette licence.

Ils ne distinguoient point, comme aujourd'hui, les rimes masculine et féminine. Cette distinction est nouvelle dans notre Poésie. Marot qui a vécu fort avant dans le xvi siècle, ne l'a point connue; et ce n'est que dans le xvii siècle qu'elle a été admise.

Ils connoissoient trois sortes de rimes, la léonime, la consonante, et la rime croisée.

La léonime étoit regardée comme la plus parfaite, et c'étoit ce que nous appellons aujourd'hui rime riche. Pierre Fabri, curé de Meray en Berry, Auteur des Vigiles de Charles viii, dit que la rime léonime est la plus belle, comme le lion est le plus beau des animaux. En s'exprimant ainsi, il veut faire entendre que l'étymologie de léonime vient de Leo. Il cite ces quatre vers pour exemple de la richesse de cette rime:

> Glorieuse Vierge et pucelle, Qui es de Dieu mere et ancelle, Pardonne-moi tous mes péchiez Desquels je suis si entechiez.

L'Art de Rhétorique, imprimé en 1493, dit que la rime est léonime, lorsque deux dictions sont semblables et de pareilles syllabes, comme ces deux vers extraits du Roman de la Rose:

> Prode fame, par saint Denis, Dont il est mains que de fenis.

La consonante est une rime moins riche. Il suffisoit qu'elle sonnât à l'oreille, quoique le mot ne rimât pas par lui-même, mais seulement par la corruption ou le changement de sa terminaison, comme dans ces vers déja cités du Roman de la Rose:

> Gentillesce est noble, et si l'ain Qu'el n'entre mie en cuer vilain.

Et dans ceux-ci du Poëme de la conquête du Royaume de Jérusalem, par Renax, où cet Auteur fait rimer Royaume avec maison:

Quel maisnie a li Dus o lui en sa maison?

Par ma foi, Sire, à l'ore que fus en son Roion

Estoient bien o lui dix mile compaignon.

La rime croisée en usage dans le xiiie siècle, se faisoit en entremêlant dans les vers une rime avec une autre. Le Reclus de Moliens a fait usage de cette rime dans son Roman de Charité, et dans son *Miserere*. Strophe 230 de ce dernier Poëme:

Hom, enten par un court sermon,
A peor d'infer te semon,
Par une proueche que fist
Un preudom de jadis, qui non
L'Escriture apele Zenon.
Labeur d'esrer et fain souprist
Chest preudome tant qu'il s'asist
Près d'un gardin, ses cuers li dist:
Prens de chel fruit, et il dist: non,
Du fruit prendre ne s'enhardist,
Peors d'infer l'acouardist,
Car en infer vont li larron.

L'oubli dans lequel sont tombées les différentes productions de ces anciens Poètes, vient en partie de la prévention, et en partie de la difficulté de

les entendre. On les a négligées et même méprisées, parce que l'on s'est persuadé qu'elles étoient grossières, sans invention, sans imagination et sans conduite. Quoique les Auteurs ne paroissent point s'être formés sur les beaux modèles de l'antiquité, on retrouve néanmoins, dans quelquesuns de leurs Ouvrages, des traces des Anciens; et dans ce dont ils ne sont redevables qu'à leur propre fonds, il y a des traits qui feroient honneur à notre siècle. Guyot de Provins, par exemple, a composé dans le x11e siècle une Satyre contre tous les états, connue sous le titre de la Bible Guyot\*, c'est-à-dire, du livre de Guyot, dont le manuscrit se trouve dans la Bibliothèque de l'Eglise de Paris, coté E, nº 6, in-4°. Le début de cet Auteur est beau, son Ouvrage se soutient, sa satyre est fine et délicate en certains endroits, dans d'autres à la vérité elle est trop mordante, ses comparaisons sont heureuses et justes. Son début ne paroîtra point, à ceux qui le comprendront, être indigne de nos meilleurs Poètes modernes.

> Dou siecle puant et orrible M'estuet commencier une bible, Por poindre et por aguilloner, Et por grant essample doner. Ce n'iert pas bible losengiere, Mès fine et voire et droituriere;

<sup>\*</sup> Elle est imprimée, et se trouve dans le deuxième volume de ce Recueil, page 307.

Mireors iert à toutes genz : Ceste bible or ne argenz Esloingner de rien ne me puet. Qar de Deu et de raison muet: Ce que je veuil conter et dire, Est sanz felonie et sanz ire Voldrai le siecle molt reprendre, Et assaillir et reson rendre, Et diz et essamples mostrer Où tuit cil se porront mirer Qui entendue et créance ont : Que toutes les Ordres (\*) qui sont Se porront mirer és biau diz, Et és biauz moz que j'ai escriz Se mirent cil qui bien entendent, Et li prodome s'i amendent.

Peut-on trouver une comparaison plus ingénieuse et plus juste que celle qu'il fait au vers 622, lorsqu'il dit qu'il seroit à souhaiter que l'Apostoille, c'est-à-dire, le Pape, et tous les Chefs de l'Église ressemblassent à la tresmontaingne, c'est-à-dire, à l'étoile du nord qui est immuable; que le Pape et les Évêques fussent à ceux de la conduite desquels ils sont chargés, ce que cette étoile est aux mariniers? Elle guide ceux qui navigent et les conduit dans la droite voie, parce qu'elle ne change point de place; il en est de même des Chefs; tant qu'ils donnent bon exemple, tout est bien conduit.

Puisque l'Apostoles ne voit, Et il ne fet ce que il doit,

<sup>(\*)</sup> Ordres Monastiques.

Chéoir devons et si corper, Et lois chéoir et remuer Ainsine com les estoiles font, Qui chient et volent et vont.

Rutebeuf qui vivoit sous saint Louis et sous Philippe-le-Hardi, est Auteur d'un grand nombre de Pièces tant Fabliaux que Vies des Saints, et autres Pièces morales, parmi lesquelles il y en a beaucoup où il règne une grande justesse, et même du sublime. Je me contenterai de citer quelques fragmens d'un de ses Ouvrages intitulé: le Dit d'Aristote. Ce sont des enseignemens pour un Roi.

#### SUR LA MANIÈRE DE RENDRE LA JUSTICE.

Se tu iez de quereles juges, Garde que tu si à droit juges, Que tu n'en faces à reprandre. Juge le droit, sans l'autrui prandre. Juges qui prent n'est pas jugerres, Ains est jugiez à estre lerres.

#### SUR LA MANIÈRE DE DONNER.

Et se il te covient doneir,
Je ne ti wel plus sarmoneir.
Au doneir done en tel meniere
Que miex vaille la bele chiere
Que feras au doneir le don,
Que li dons; car ce fait preudon.

#### SUR L'AVANTAGE D'ÊTRE LIBÉRAL.

Murs ne arme ne puet deffendre Roi qu'à doneir ne wet entendre, Rois n'at mestier de forterresse, Qui a le cuer plain de largesse. Hauz hom ne puet avoir nul vice, Qui tant le griet comme avarice.

Mais c'est dans leurs Fabliaux sur-tout qu'ils font paroître plus de génie. On y trouve une heureuse simplicité, des narrés intéressans, des images vives, des pensées fines, des réflexions justes, des expressions énergiques, une agréable variété, de la conduite et de l'ordonnance. M. le Comte de Caylus, dont le goût exquis, ainsi que l'amour des Sciences et des beaux Arts, sont connus de tout le monde, a prouvé dans un Mémoire qu'il a lu à l'Académie des Inscriptions au mois de juillet 1746, et qui est inséré dans les Mémoires de cette Compagnie, tom. xx, pag. 352, qu'il n'y a aucune partie nécessaire à la perfection d'un Ouvrage de cette nature qui n'ait été rendue dans les Fabliaux de nos anciens Poètes d'une manière à servir de modèle.

Les Grands Hommes des deux derniers siècles en ont portéle même jugement. Non-seulement ils les ont lus, mais ils n'ont pas dédaigné de les copier quelquefois, ou du moins d'emprunter d'eux le fond de leurs plus ingénieuses productions. Bocace qui, lorsqu'il étudioit dans l'Université de Paris, avoit été à portée de les lire, a su en tirer profit. Son Décaméron renferme plus de dix Nouvelles absolument semblables, ou pres-

que toutes composées des seuls Fabliaux qui se lisent dans le manuscrit de l'Abbaye de S. Germain-des-Prés, indépendamment de mille détails que tout lecteur sentira en comparant les textes. La sainte Léocade du même manuscrit, et le Fabliau de Charlot le Juif, n'ont point été inconnus à Rabelais. L'un et l'autre lui ont fourni, selon toutes les apparences, ses longues et fréquentes tirades sur les Papelards; et sur membrer, remembrer et démembrer. On ne peut douter que Molière n'ait lu le même manuscrit et le Roman des Sept Sages de Rome, et qu'il ne s'en soit servi pour composer une de ses principales scènes de son Georges Dandin, qui est celle de la femme qui feint de vouloir se tuer, pour exciter son mari à lui ouvrir la porte, afin de n'être point trouvée pendant la nuit hors de sa maison. En lisant le Fabliau du Vilain Mire, qui est le premier de ce recueil, on aura de la peine à se persuader qu'il ne lui ait point servi pour composer sa Comédie du Médecin malgré lui; et ce ne seroit pas trop hasarder que de dire que c'étoit la lecture de la Bible Guyot de Provins qui lui avoit donné ce goût décidé pour critiquer les Médecins. La Fontaine a pris le fond de ses Contes dans Bocace et dans la Reine de Navarre; mais il a aussi puisé des exemples et des modèles dans nos anciens Poètes. Ses Contes des Remois, du Cuvier, et du Berceau, ne sont pour ainsi dire

que des traductions faites mot à mot des Fabliaux de Constant Duhamel, du Cuvier, de Gombert et des deux Clercs, qu'on trouvera dans ce recueil. En lisant le Fabliau De deux Dames qui trouvèrent un Anel, on croira aisément que Despréaux l'avoit vu, et que c'est ce qui lui a fait faire sa fable de l'Huître. Mademoiselle de Lussan avoit certainement lu le manuscrit de la Bibliothèque du Roi, nº 7218, ou celui de l'Église de Paris, coté N., n° 2, ou quelque autre semblable, lorsqu'elle a donné son Roman de la Comtesse de Vergi, parce qu'il y est mot à mot. J'en dis autant de l'Auteur du Roman du Comte de Ponthieu, qui se retrouve aussi mot à mot dans le manuscrit de l'Église de Paris, coté M., n° 7. Les Contes d'Ouville sont en grande partie tirés d'une Pièce intitulée : le Castoiement, c'est-à-dire, les Instructions d'un Père à son Fils, qui est parmi les Fabliaux de S. Germain-des-Prés, nº 1830, qu'on trouvera dans le 2e vol. de ce Recueil. Regnard, célèbre par son beau comique, ne pourroit-il pas aussi avoir lu le Fabliau des Chevaliers, des Clers et des Vilains, que l'on trouvera dans ce Recueil, pour composer son Sonnet sur un beau jardin, qui finit ainsi:

Dans le charmant réduit de tant d'aimables lieux, Moins faits pour les mortels qu'ils ne sont pour les Dieux, Qu'il est doux à loisir de pousser une selle!

Il n'y a de différence qu'en ce que Regnard

décrit un jardin, où il admire l'art, au lieu que l'Auteur du Fabliau fait la description d'un bois et admire la nature: Regnard déguise le mot, et l'Auteur du Fabliau parle comme on parloit dans son siècle.

L'usage où étoient nos anciens Poètes de nommer toutes les choses naturelles par des termes que la politesse a bannis depuis du langage, les fait passer pour grossiers et obscènes; mais on ne fait point attention que cet usage ne leur étoit point particulier, et que ces mêmes termes qu'on leur reproche, étoient employés sans scrupule par les personnes les plus graves et les plus polies. On s'exprimoit ainsi dans les siècles éloignés de nous. On n'étoit point scandalisé des mots, ni des choses qu'ils significient; on ne se scandalisoit que du mauvais usage que l'on en faisoit, et des mauvaises actions qui indiquoient la corruption du cœur. On étoit alors plus simple, et par conséquent moins mauvais. Si le lecteur veut s'en convaincre, il peut consulter un manuscrit de la Bibliothèque du Roi, nº 6701, qui contient une traduction littérale de la Bible. Il y verra qu'au vers. 14 du chap. xvj de la Genèse : Masculus cujus præputii caro non fuerit circumcisa, etc. le traducteur rend le mot præputii par un terme françois que nous n'osons plus prononcer. De même au verset 22 du chap. xxx: Recordatus Dominus Rachelis aperuit vulvam

ejus, le mot vulvam est traduit par un autre dont il n'est plus permis de se servir. Ce n'est pas seulement dans ces deux endroits que je viens de citer, mais presque par-tout, qu'il pourra faire la même remarque. Ne seroit-on pas étrangement surpris, si l'on entendoit aujourd'hui un Prédicateur s'exprimer comme le fit un Orateur ancien dans un Sermon sur l'humilité, qui se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque de S. Germain-des-Prés, nº 2343? Cet Orateur se disposant à paraphraser le Cantique évangélique Magnificat, cita ce vers latin: Laus mea sordet eo quod sit in ore meo; et le traduisit ainsi: Ma loenge n'est que merde et conchiure, parce qu'elle est faite de ma bouche. Gautier de Coinsy, Religieux de l'Ordre de S. Benoît, dans l'Abbaye de Saint Médard de Soissons, a composé un volume considérable des Miracles de Notre-Dame de Soissons. Au liv. 2, chap. 20, il en rapporte un d'une fille qui avoit voué sa virginité à la Vierge. Ses parens la marièrent malgré ce vœu, mais le mariage par miracle ne put être consommé. Il s'exprime tout naturellement; mais avant que de le faire, il s'excuse ainsi:

> Un petitet trop plengement Ici endroit parler m'estuet, Mais autrement estre ne puet, Se le miracle weil retraire, Si con la lettre me desclaire.

S'aucune foiz chastes oreilles S'esmerveillent de tiex merveilles, Raison depri que me deffende, Car dire estuet si c'on l'entende,

Je pense que l'on ne sera pas fâché de savoir comment cet Auteur s'est exprimé contre les Sodomites.

(\*) La Gramaire hic à hic acouple,
Mais nature maldit la couple,
La mort perpétuel engenre
Cil qui aime masculin genre
Plus que le féminin ne face,
Et Diex de son livre l'efface.
Nature rit, si com moi sanble,
Quant hic et hec joignent ensanble;
Mais hie et hic chose est perdue;
Nature en est tot esperdue,
Ses poins debat et tort ses mains,
Et Diex n'en poise mie mains.

A en juger par ce que dit Jean de Mehun dans le Roman de la Rose, dont il a été le continuateur après Guillaume de Lorris, il semble qu'au commencement du xive siècle, il y avoit des gens qui se scandalisoient d'entendre nommer certaines choses. Il se déchaîne contre eux, et fait parler la raison, à qui l'on reproche d'avoir

Ce morceau dont Barbazan vient de parler, est tiré de Sainte Léocade, vers 1233 : la pièce est imprimée dans le premier volume de cette collection.

<sup>(\*)</sup> Liv. 1, chap. 2.

donné de pareils noms à certaines choses que l'on ne nomme plus. Elle dit que Dieu son Père lui a accordé le pouvoir de donner des noms à toutes choses, et qu'il est ridicule de lui reprocher d'en avoir donné à tout; car, dit-elle, si j'avois nommé ces choses reliques, je ne pourrois donc plus prononcer ce mot, pendant que je pourrois aller révérer dans les Églises des choses qui porteroient ces noms.

> Ge fis les moz et sui certeine C'onques ne fis chose vileine (\*).

En effet l'indécence ne consiste point dans les mots, mais dans les choses et dans les actions; et les mots dépendans uniquement de l'usage, on ne peut blâmer un Auteur de se servir des termes que cet usage ou que la politesse n'ont point bannis du langage. Au reste en justifiant ainsi nos anciens Poètes sur certaines expressions qu'ils ont employées, je n'entreprends point la défense de tous. Je conviens qu'il y en a quélques—uns qui, à travers la simplicité de leur langage, font voir de la dissolution et du libertinage, qui ont été de tous les temps; et s'il peut être permis de les lire, ce ne doit être que pour y trouver les détails instructifs qu'ils contiennent sur notre histoire et sur nos antiquités.

Je dois faire observer que dans ces temps recu-

<sup>(\*)</sup> Vers 7301 d'une nouvelle édition prête à être mise sous presse, et 7464 de l'édition de M. Lenglet du Fresnoy en 1735.

lés, les Bibliothèques n'étoient point aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Deux ou trois volumes composoient souvent celle d'un particulier; et le même volume renfermoit les Prières, les Histoires sacrées, les profanes, les Contes, les Fabliaux; de manière qu'à une prière à Dieu, au Sang de Jésus-Christ, à la Vierge, succède un Conte libre où tout est nommé. C'est ce qu'on voit dans le manuscrit de la Bibliothèque du Roi, nº 7218, et dans celui de Saint Germaindes Prés, nº 1830. Les Auteurs mêmes qui travailloient sur les fonds les plus dissolus, terminoient leurs Ouvrages par ce que la Religion offre de plus édifiant. Si ce mélange singulier ne peut être approuvé, il fait du moins honneur à nos Pères. Il nous fait connoître leur naïve simplicité, et leur attachement à la Religion, à laquelle ils revenoient en toute occasion.

La difficulté d'entendre nos anciens Poètes est, comme je l'ai remarqué ci-dessus, une autre cause qui les a fait tomber dans l'oubli. Prévenus que leurs expressions sont barbares, et que leur langage est obscur, on n'a point cru qu'ils méritassent d'être tirés de la poussière des Bibliothèques dans laquelle ils sont ensevelis; mais on espère que ce recueil de Fabliaux que l'on donne au Public fera tomber ce préjugé; que les Glossaires qu'on y joint, et celui que vient de publier M. J. B. B. Roquefort, en deux forts

volumes in-8°., donneront quelque facilité de les entendre; et qu'une fois accoutumés à leur langage, on ne les trouvera plus ni si barbares, ni si obscurs. En effet quand on verra et quand on sera convaincu que ce langage, tout barbare qu'il paroît, n'est autre chose que la langue latine un peu changée, on ne le trouvera pas plus extraordinaire que celui d'aujourd'hui. On sera même forcé de convenir que si ces anciens Poètes vivoient, ils auroient plus de peine à nous entendre, parce que la langue que nous parlons à présent est beaucoup plus éloignée de sa source.

J'avois eu dessein de donner à la tête de ce recueil une dissertation sur l'origine de notre langue, et sur ses révolutions; mais comme cette matière seroit d'une trop longue discussion, je la réserve pour le Nouveau Trésor de Borel, que je proposerai incessamment au Public, Cet Ouvrage qui contiendra l'explication et la discussion de plus de vingt-cinq mille mots de notre ancien François, et leurs étymologies, fera encore mieux connoître l'origine de notre langue et ses variations. On se flatte que cet Ouvrage fera regretter plusieurs mots très-énergiques et très-expressifs que l'on a retranchés de notre langue, pour en substituer d'autres qui ne sont pas même analogues, et beaucoup d'autres qui n'ont point été remplacés; ce qui n'a servi qu'à rendre notre langue plus pauvre, ou moins riche.

C'est chercher en vain l'origine de notre langue françoise jusqu'à la fin du xvie siècle, que de la chercher dans le Grec, l'Allemand, l'Anglo-Saxon, l'ancien Gaulois, le Theut-franc et le Thiois. Son origine est purement latine; une lettre, ou une syllabe ajoutée, retranchée, ou transposée en fait toute la différence.

Quant au Grec, il est facile de démontrer que jusqu'à la fin du xvi° siècle, il n'y a eu dans la langue françoise aucun mot Grec qui n'ait été adopté par les Latins. Tous les mots des sciences et des arts qui sont aujourd'hui dans notre langue, n'y ont été introduits que dans ce temps-là.

Par rapport à l'Allemand, à l'Anglois et aux autres langues du Nord, si nous en avons pris quelques mots, le nombre n'en est pas considérable. La lettre k, le ch, le double w, qui sont fréquens dans nos anciens manuscrits, font dire aussitôt que les mots dans lesquels ces lettres se trouvent, dérivent des langues du Nord; mais avec un peu d'attention, on se convaincra que leur origine est purement latine. Je n'en rapporterai que deux exemples : bender, wender, guinder, suivant plusieurs, vient de l'Allemand winden. Mais pourquoi ne viendroit-il pas plutôt du latin vindicare, qui signifie tirer à soi? Bender n'est-ce pas tirer à soi? Rien n'est plus ordinaire que de voir les lettres b, g et v employées l'une pour l'autre. Il en est de même de l'ancien mot

marches et markes, pour signifier limites et frontières. Tous ceux qui ont travaillé sur notre ancien langage prétendent qu'il vient de l'Allemand mark, qui signifie cheval. Mais je demande à quiconque saitréfléchir, quelle analogie on peut trouver entre frontière et cheval? N'est-il pas plus naturel de le dériver du mot latin margo, à l'ablatif margine, marge, bord, frontière; d'où sont venus nos mots marchir, qui signifie être limitrophe, être marge à marge, marcher, marquer, marchal ou mareschal?

Il ne sera pas difficile de dissuader bien des gens au sujet des mots gaulois que l'on s'est imaginé être restés dans notre langue. Tous ceux qui sont cités par Borel, Pasquier et autres, sont purement latins. Bec, par exemple, vient de vehere; complice, de complicatus; gras, de crassus. S'il nous reste quelques mots de cette langue, ce ne sont tout au plus que des noms de lieux.

Quant aux langues espagnole et italienne, et aux jargons provençal, languedocien et gascon, leur source est la même que celle de notre langue françoise; et c'est faire injure à cette dernière, que de dire qu'elle a pris de ces langues, pendant que ce sont ces mêmes langues qui ont emprunté d'elle.

Le lecteur une fois convaincu de ces principes généraux, écartant toute prévention, et apportant une légère application, entendra facilement notre ancien langage. Il reconnoîtra que c'est à tort que l'on a si fort négligé, ou méprisé nos anciens Poètes; et se familiarisant avec leurs expressions, il découvrira dans leurs Ouvrages de la finesse, de l'élégance, de la justesse et des beautés cachées sous ce voile d'expressions dont la signification lui avoit été jusqu'alors inconnue.

On a cru inutile d'imprimer l'approbation et le privilége du Roi, qui sont dans la première édition, publiée en 1756, par Barbazan.

## AVIS DU NOUVEL ÉDITEUR.

Toutes les Pièces qui composent ce volume sont déja connues, puisqu'elles font la presque totalité des Fabliaux et Contes donnés par M. Barbazan en 1756, les six derniers se trouvent dans le IV<sup>e</sup> volume, page 250 et suivantes.

Je les ai toutes revues sur les Manuscrits originaux, et, comme je l'ai déjà dit en tête du 1<sup>er</sup> volume de ce recueil, non-seulement j'ai corrigé quelques fautes échappées au premier Éditeur, mais les différentes copies que j'ai trouvées des mêmes Contes, m'ont fait découvrir des différences et des augmentations dont j'ai cru devoir faire usage. Le lecteur pourra les apprécier en les comparant dans les deux éditions.

# TABLE

Des Fabliaux et Contes contenus dans ce volume.

| Du poyre Mercier                                  | 14<br>17<br>25<br>28 |
|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                                   | 25<br>28             |
| De Propain la Vache au Prestra                    | 28                   |
|                                                   | Ann.                 |
| Des Chevaliers, des Clercs et des Vilains         | 7                    |
| De la Dame qui fit trois tours entour le Monstier | 802                  |
| Fabliau de la Merde                               | 35                   |
| De la Bourse pleine de sens                       | 38                   |
| Dou Lou et de l'Oue                               | 53                   |
| De l'Asne et du Chien                             | 55                   |
| Une Femme pour cent Hommes                        | 61                   |
| Dou Pet au Vilain                                 | 67                   |
| C'est li Testament de l'Asne                      | 70                   |
| Li Diz de Freire Denise Cordelier                 | 76                   |
| De Charlot le Juif, qui chia en la pel dou lievre | 87                   |
| Le Cuvier                                         | 91 -                 |
| Le Lay d'Aristote                                 | 96                   |
| Li Lais de l'Oiselet                              | 114                  |
| La Court de Paradis                               | 28                   |
| Du Vallet aux douze Fames                         | 148                  |
| De la Vieille Truande                             | <b>153</b>           |
| De la Borgoise d'Orliens                          | 161                  |
| Les Braies au Cordelier                           | 169                  |
| 7 70 3 70 3 1                                     | 181                  |
| Du Provost à l'Aumuche                            | 186                  |
| Do Docata and A. C.                               | 190                  |
| Dos done Chaman                                   | 197                  |
| To Mole Hente                                     | 204                  |
| La mêma d'ana autra 'C                            | 210                  |

|   | De l'Enfant qui fu remis au Soleil Pag                  | g. 215 |
|---|---------------------------------------------------------|--------|
|   | Des trois Dames qui trouverent un Anel                  | 220    |
|   | Du Chevalier qui fist sa Fame confesse                  | 229    |
|   | De Gombert et des deux Clers                            | 238    |
|   | Des trois Boçus                                         | 245    |
|   | Des deux Changeurs                                      | 254    |
|   | Le Dit du Buffet                                        | 264    |
|   | Du Chevalier à la Robe vermeille                        | 272    |
|   | De Saint Pierre et du Jougleor                          | 282    |
|   | De Constant Duhamel                                     | 296    |
|   | Le Fabel d'Aloul                                        | 326 ~  |
|   | De Boivin de Provins                                    | 357    |
|   | La Chastelaine de Saint Gille                           | 369    |
|   | De Sire Hain et de Dame Anieuse                         | 380    |
| ~ | Estula                                                  | 393    |
| - | Des trois Avugles de Compiengne                         | 398    |
|   | Le Chevalier qui faisoit parler les C*** et les C***    | 409    |
|   | De l'Anel qui faisoit les V*** grans et roides          | 437    |
|   | De Gauteron et de Marion                                | 439    |
|   | Du Vilain à la C*** noire                               | 440    |
|   | D'une Dame de Flandres c'uns Chevalier tolli à un autre |        |
|   | par force                                               | 444    |
|   | Des trois Meschines                                     | 446    |
|   | La Saineresse                                           | 451    |
|   | De la Damoiselle qui sonjoit                            | 455    |
|   | D'une Pucelle qui ne pooit oir parler de f**** qu'elle  |        |
|   | ne se pasmast                                           | 458    |
|   | De celle qui se fist f***** sur la Fosse son Mari       | 462    |
|   | Le Jugement des C***                                    | 466    |
|   | Du Pescheor de Pont seur Saine                          | 471    |
|   | Glossaire                                               | 479    |
|   |                                                         |        |

FIN DE LA TABLE.

# FABLIAUX ET CONTES

DES POÈTES FRANÇOIS,

DES XII, XIII, XIV ET XV° SIÈCLES,

TIRÉS DES MEILLEURS AUTEURS.

## LE MÉDECIN MALGRÉ LUY.

Extrait du Manuscrit de la Bibliothèque Impériale, nº 7218, où il est intitulé:

#### CI DU VILAIN MIRE.

Jadis estoit uns vilains riches,
Qui moult estoit avers et chiches;
Une charrue adés avoit,
Tos tens par lui la maintenoit
D'une jument et d'un roncin;
Assez ot char et pain et vin,
Et quanques mestier li estoit.
Mais por fame que pas n'avoit,
Le blasmoient moult si ami,
Et toute la gent autressi;
Il dist volentiers en prendroit
Une bonne, se la trovoit.
El païs ot un Chevalier,
Viez hom estoit et sans moillier,

III.

10

20

S'avoit une fille moult belle, Et moult cortoise Damoiselle; Mais parce qu'avoirs li failloit, Li Chevaliers pas ne trovoit Qui sa fille li demandast; Que volentiers la mariast, Por ce que ele estoit d'aage,

Por ce que ele estoit d'aage,
Et en point d'avoir mariage.
Li ami au vilain alerent
Au Chevalier, et demanderent
Sa fille por le païsant
Qui tant avoit or et argent,
Plenté forment et planté dras:
Il leur dona îsnel le pas,
Et otroia cest mariage.
La pueule qui moult fu sage.

N'osa contredire son pere,
Quar orfeline estoit de mere,
Si otroie ce qui li plot;
Et li vilains plustost qu'il pot,
Fist ses noces et espousa
Celi cui forment en pesa,
S'ele autre chose en osast fere.
Quant trespassé ot cel afere,
Et des noces et d'autre chose,

Ne demora mie grant pose
Quant li vilains se porpenssa
Que malement esploitié a;
N'aferist mie à son mestier
D'avoir fille de Chevalier:
Quant il ira à la charrue,
Li vassaus ira lez la rue

A cui toz les jors ot foiriez. Et quant il sera esloingniez De sa meson, li chapelain Vendra tant et hui et demain, 50 Que sa fame li foutera, Ne jamès jor ne l'amera, Ne ne le prisera deux pains. Las, moi chetiz, fet li vilains, Or ne me sai-je conseillier, Quar repentir n'i a mestier. Lors se commence à porpensser Coment de ce la puist garder : Diex, fet-il, se je la batoie 60 Au matin quant je leveroie, Ele plorroit au lonc du jor, Je m'en iroie en mon labor. Bien sai, tant com ele plorroit, Que nus ne la desvoieroit. Au vespre quant je revendrai, Por Dieu merci li crierai; Je la ferai au soir haitie, Mès au matin ert couroucie. Je prendrai jà à li congié, Si je avoie un poi mengié. 70 Li vilains demande à disner, La Dame li cort aporter: N'orent pas saumon ne pertris, Pain et vin orent, et oés fris, Et du fromage à grant plenté Que li vilains ot amassé. Et quant la table fu ostée,

De la paume q'ot grant et lée,

110

Fiert si sa fame lez la face, 80 Que des doiz i parut la trace; Puis l'a prise par les cheveus Li vilains, qui moult estoit feus, Si l'a batue tout ausi Com s'ele l'éust deservi; Puis vait aus chans isnelement, Et sa fame remest plorant. Lasse, fet-ele, que ferai, Et coment me conseillerai? Or ne sai-je més que je die, Or m'a mon pere bien trahie, 90 Qui m'a donné à cel vilain. Cuidoie-je morir de fain? Certes bien oi au cuer la rage, Quant j'otroiai tel mariage: Diex, porqoi fu ma mere morte? Si durement se desconforte, Toutes les gens qui i venoient Por li véoir, s'en retornoient. Ainsi a dolor demené Tant que soleil fut esconssé, 100 Que li vilains est reperiez. A sa fame chéi aus piez, Et li pria, por Dieu, merci. Sachiez ce me fist anemi Qui me fist fere tel desroi. Tenez, je vous plevis ma foi Que jamès ne vous toucherai: De tant com batue vous ai Sui-je corouciez et dolenz. Tant li dist li vilains pulens,

Que la Dame lors li pardone, Et à mengier tantost li done De ce qu'ele ot appareillié. Quant il orent assez mengié, Si alerent couchier en pais. Au matin li vilains pusnais R'a sa fame si estordie, Por qoi qu'il ne l'a meshaingnie, Puis s'en revait aux chans arer.

Lasse, dist-ele, que ferai,
Et coment me conseillerai?
Bien sai que mal m'est avenu.
Fu onques mon mari batu?
Nennil, il ne set que cops sont,
S'il le séust, par tout le mont,
Il ne m'en donast pas itant.
Quequ'ainsi s'aloit dementant,
Es-vos deus messagiers le Roi,

Chascun sor un blanc palefroi;
Envers la Dame esperonerent,
De par le Roi la saluerent,
Puis demanderent à mengier,
Que il en orent bien mestier.
Volentiers lor en a doné;
Et puis si leur a demandé,
Dont estes-vous, et où alez,
Et dites-moi que vous querez.
Li uns respont, Dame, par foi,

Nous sommes messagiers le Roi; Si nous envoie un mire querre, Passer devous en Engleterre. Por quoi fere? Damoiselle Ade,
La fille du Roi est malade;
Il a passé huit jors entiers
Que ne pot boivre ne mengier,
Quar une areste de poisson
Li aresta où gavion:
Or est li Rois si corouciez,

150 S'il la pert, ne sera mès liez.
Et dist la Dame, vous n'irez
Pas si loin comme vous penssez,
Quar mon mari est, je vous di,
Bons mires, je le vous afi;
Certes il scet plus de mecines,
Et de vrais jugemens d'orines,
Que onques ne sot Ypocras.
Dame, dites le vous à gas?
De gaber, dist-ele, n'ai cure;

Qu'il ne feroit por nului rien,
S'ainçois ne le batoit-on bien,
Et cil dient, or i parra:
Jà por battre ne remaindra.
Dame, où le porrons-nous trover?
Aus chans le porrez encontrer:
Quant vous istrez de ceste cort,
Tout ainsi com cil ruissiaus cort,
Par defors cele gaste rue,

Toute la premiere charrue
Que vous troverez, c'est la nostre :
Alez, à Saint Pere l'Apostre,
Fet la Dame, je vous comant.
Et cil s'en vont esperonant,

Tant qu'il ont le vilain trové: De par le Roi l'ont salué, Puis li dient sanz demorer, Venez-en tost au Roy parler. A que fere, dist li vilains?

180 Por le sens dont vous estes plains;
Il n'a tel mire en ceste terre,
De loing vous somes venu querre.
Quant li vilains s'ot clamer mire,
Trestoz li sans li prent à frire;
Dist qu'il n'en set ne tant ne quant.
Et qu'alons nous ore atendant,
Ce dist li autres, bien sez-tu
Qu'il veut avant estre batu,
Que il face nul bien, ne die?

Li uns le fiert delez l'oïe,
Et li autres parmi le dos
D'un baston qu'il ot grant et gros;
Il li ont fet honte à plenté,
Et puis si l'ont au Roi mené;
Si le montent à reculons,
La teste devers les talons.
Li Rois les avoit encontré,
Si lor dist, avez rien trové?
Sire, oïl, distrent-il ensamble:

Et li vilains de paor tramble:

Et li vilains de paor tramble:
Li uns d'aus li dist primerains
Les teches qu'avoit li vilains,
Et com ert plains de felonie;
Quar de chose que on li prie,
Ne feroit-il por nului rien,
S'ainçois ne le batoit-on bien.

Et dist li Rois, mal mire a ci, Ainc mais d'itel parler n'oï. Bien soit batus puisqu'ainsi est,

Dist un serjans, je sui tout prest;
Jà si tost nel' comanderois
Que je li paierai ses droits.
Li Rois li vilain apela,
Mestre, fet-il, entendez ça;
Je ferai ma fille venir,
Quar grant mestier a de garir.
Li vilains li cria merci;
Sire, por Dieu qui ne menti,
Si m'aït Diex, je vous di bien,
De fisique ne sai-je rien;

Onques de fisique ne soi.

Et dist li Rois, merveilles oi;

Batez-le moi. Et cil saillirent

Qui assez volentiers le firent.

Quant li vilains senti les cops,

Adonques se tint-il por fols;

Merci commença à crier,

Je la garrai sanz delaier.

La pucele fu en la sale

Oui moult estoit et tainte et pâle

Qui moult estoit et tainte et pâle,
Et li vilains se porpenssa
En quel maniere il la garra;
Quar il sçait bien que à garir
Li convient-il, ou à morir.
Lors se comence à porpensser,
Se garir la veut et sauver,
Chose li covient fere et dire,
Par quoi la puisse fere rire,

Tant que l'areste saille hors, Ouar el n'est pas dedenz le cors. 240 Lors dist au Roi fetes un feu En cele chambre en privé leu, Vous verés bien que je ferai, Et se Dieu plaist je la garrai. Li Rois a fet le feu plenier; Vallet saillent et escuier, Si ont le feu tost alumé Là où li Rois l'ot comandé. Et la pucele au feu s'assist 250 Seur un siege que l'en li mist; Et li vilains se despoilla Toz nus, et ses braies osta, Et s'est travers le feu couchiez, Si s'est gratez et estrilliez. Ongles ot grans et le cuir dur, Il n'a home dusqu'à Saumur, Là on trovast gratéeur point, Que cil ne fust moult bien à point (\*). Et la pucele qui ce voit, 260 A tout le mal qu'ele sentoit, Vout rire; si s'en efforça, Que de la bouche li vola L'areste hors enz el brasier. Et li vilains sanz delaier Revest ses dras et prent l'areste, De la chambre ist fesant grant feste.

> (\*) Ces deux vers signifient: Quelque grateur qu'on pût trouver, Celui-ci ne lui auroit cédé en rien.

Où voit le Roi, en haut li crie, Sire, vostre fille est garie; Vez ci l'areste, Dieu merci.

Et li Rois mout s'en esjoi,
Et dist li Rois, or sachiez bien
Que je vous aim seur toute rien.
Or aurez-vous robes et dras.
Merci, Sire, je nel' vueil pas,
Ne ne vueil o vous demorer,
A mon ostel m'estuet aler.
Et dist li Rois, tu non feras,
Mon mestre et mon ami seras.
Merci, Sire, por Saint Germain,

A mon ostel n'a point de pain,
Quant je m'en parti ier matin,
L'en devoit carchier au molin.
Li Rois deux garçons apela;
Batez-le moi, si demorra.
Et cil saillent sans delaier,
Et vont le vilain ledengier.
Quant li vilains senti les cops
Es bras, es jambes et où dos,

Merci lor commence à crier,

Je demorrai, lessiez me ester.

Li vilains est à cort remez,

Et si l'a-on tondu et rez,

Et si ot robe d'escarlatte;

Fors cuida estre de barate,

Quant les malades du païs,

Plus de quatre-vingt, ce m'est vis,

Vindrent au Roi à cele feste;

Chascuns li a conté son estre,

Li Rois le vilains apela,

Mestre, dist-il, entendez ça,
De ceste gent prenez conroi,
Fetes tost, garissiez les moi.
Merci, Sire, li vilains dit,
Trop en i a, se Diex m'aït,
Je n'en porroie à chief venir,
Si n'es poroie toz garir.
Li Rois deux garçons en apele,
Et chascuns a pris une estele,
Ouar chascuns d'aus moult bien savoit

Porquoi li Rois les apeloit.

Quant li vilains les vit venir,

Li sans li comence à fremir,

Merci lor commence à crier,

Je les garrai sanz arrester.

Li vilains a demandé laingne,

Assez en ot comment qu'il praîngne;

En la sale fu fez li feus,

Et il méismes en fu keus.

Les malades i auna,

Sire, vous en irez à val,
Et trestuit cil qui n'ont nul mal,
Li Rois s'en part moult bonement,
De la sale ist, lui et sa gent:
Li vilains aus malades dist,
Seignor, par cel Dieu qui me fist,
Moult a grant chose à vous garir,
Je n'en poroie à chief venir;
Le plus malade en eslirai,

530 Et en cel feu le meterai,

Si l'arderai en icel feu,
Et tuit li autre en auront preu:
Quar cil qui la poudre bevront,
Tout maintenant gari seront.
Li uns a l'autre resgardé,
Ains n'i ot boçu ne enflé,
Qui otriast por Normendie
Qu'éust la graindre maladie.
Li vilains a dit au premier,

Je te voi moult afebloier,

Tu es des autres li plus vains.

Merci, Sire, je sui toz sains

Plus que je ne fui onques mais,

Alegiez sui de mout grief fais,

Que j'ai éu mout longuement,

Sachiez que de rien ne vous ment.

Va donc aval, qu'as-tu ci quis?

Et cil a l'uis maintenant pris.

Li Rois demande, es-tu gari?

Je sui plus sain que une pomme,
Moult a où mestre bon preudome.
Que vous iroie-je contant?
Onques n'y ot petit ne grant
Qui por tout le mont otriast
Que l'en en cel feu le boutast,
Ainçois s'en vont tout autresi
Com se il fussent tuit gari.
Et quant li Rois les a véuz,

De joie fu toz esperduz:

Puis a dist au vilain, biaus mestre,

Je me merveil que ce puet estre

Que si tost gariz les avez.

Merci, Sire, jes ai charmez;

Je sai un charme qui miex vaut

Que gingenbre ne citouaut.

Et dist li Rois, or en irez

A vostre ostel quant vous voudrez,

Et si aurez de mes deniers,

Et palefroiz et bons destriers;
Et quant je vous remanderai,
Vous ferez ce que je voudrai,
Si serez mes bons amis chiers,
Et en serez tenuz plus chiers
De toute la gent du pais;
Or ne soiez plus esbahis,
Ne ne vous fetes plus ledir,
Quar ontes est de vous ferir.
Merci, Sire, dist le vilain,

Je suis vostre home et soir et main,
Et serai tant com je vivrai,
Ne jà ne m'en repentirai.
Du Roi se parti, congié prent,
A son ostel vint liement;
Riches manans ainz ne fu plus,
A son ostel en est venus,
Ne plus n'ala à la charrue,
Ne onques puis ne fu batue
Sa fame, ainz l'ama et chieri.

590 Ainsi ala com je vous di, Par sa fame et par sa voisdie,

392 Fu bons mestres et sanz clergie.

Explicit le Médecin malgré luy.

10

20

## DU PRESTRE CRUCIFIÉ.

Manuscrit 7218.

Un example vueil comencier, Ou'apris de Monseigneur Rogier. Un franc mestre de bon afere Qui bien savoit ymages fere, Et bien entaillier Crucefis, Il n'en estoie mie aprentis, Ainz les fesoit et bel et bien. Et sa fame seur toute rien Avoit enamé un provoire. Son Seignor li ot fet acroire Qu'à un marchié devoit aler, Et une ymage o lui porter, Dont il auroit, ce dist, deniers. Et la Dame bien volentiers Li otria, et en fu lie. Quant cil vit la chiere haucie, Si se pot bien apercevoir, Ou'el le béoit à decevoir, Si come avoit acoustumé. Lor a desus son col geté Un Crucefis par achoison, Et se parti de la meson. En la vile va, si demeure, Et atent jusques à cele eure Ou'il cuida qu'il fussent ensamble. De mautalent le cuers li tremble,

A son ostel en est venuz, Par un pertuis les a véuz, Assis estoient au mengier. Il apela, mès à dangier 50 I ala-l'en por l'uis ouvrir, Li Prestres n'ot par où fuir: Diex, dist li Prestres, que ferai? Dist la Dame, jel' vous dirai. Despoillez-vous, et si alez Léens, et si vous estendez Avoec ces autres Crucefis. Ou volentiers, ou à envis, Le fist li Prestres; si sachiez Toz s'est li Prestres despoilliez, 40 Entre les ymages de fust S'estent ausi come s'il en fust-Quant li preudom ne l'a véu, Erraument s'est apercéu Qu'alez est entre ses ymages; Mais de ce fit-il moult que sages Qu'assez a mengié et béu Par loisir ainz qu'il soit méu. Quant il fu levez du mengier, 50 Lors comença à aguisier Son coutel à une grant kex. Li preudom estoit fors et preux; Dame, dist-il, tost alumez Une chandoile, et si venez Leens o moi où j'ai afere. La Dame ne s'osa retrere, Une chandoile a alumée,

Et est o son Seignor alée

En l'ouvréoir isnelement, 60 Et li preudom tout esraument Le Provoire tout estendu Voit, si l'a bien apercéu, Voit la coille et le vit qui pent; Dame, dist-il, vilainement Ai en cest ymage mespris, J'estoie yvres, ce m'est avis, Quant je ceste chose i lessai, Alumez, si l'amenderai. Li Prestres ne s'osa mouvoir; Et ice vous di-je por voir 70 Que vit et coilles li trencha, Que onques riens ne li lessa

Que vit et coilles li trencha,
Que onques riens ne li lessa
Que il n'ait tout outre trenchié.
Quant li Prestres se sent blecié,
Lors si s'en est tornez fuians,
Et li preudom de maintenant
Si s'est escriez à hauts cris:
Seignor, prenez mon Crucefis
Qui or endroit m'est eschapez.

Lors a li Prestres encontrez

Deux gars qui portent une jarle;

Lors li venist miex estre à Arle.

Quar il i ot un pautonier

Qui en sa main tint un levier,

Si le feri desus le col

Qu'il l'abati dans un tai mol.

Quant il l'ot à terre abatu,

Es-vos le preudome venu

Qui l'enmena en sa meson;

go Quinze livres de raençon

Li fist isnelement baillier,
C'onques n'en i failli denier.
Cest example nous moustre bien
Que nus Prestres por nule rien
Ne devroit autrui fame amer,
N'entor li venir ne aler.
Quiconques fust en calangage
Que il n'i lest ou coille ou gage,
Si com fist cil Prestres Constans,
Qui i lessa les siens pendans.

Explicit du Prestre crucifié.

#### DU POVRE MERCIER.

Manuscrit 7615.

Uns joliz clers qui s'estudie A faire chose de conrie, Vous vueil dire chose novelle: Se il dit chose qui soit belle, Elle doit bien estre escoutée; Car par biaus diz est obliée Maintes fois ire et cuisançons Ai abasies grans tançons; Car quant aucuns dit les risées, Les fors tançons sont obliées. Uns sires qui tenoit grant terre, Qui tant haoit mortel guerre, Totes genz de malveisses vie, Que il leur fesoit vilenie,

III.

10

100

Que tot maintenant les pandoit, Nule raenson n'en prenoit, Fist crier un marchié novel. Uns povres Merciers, sanz revel, I vint à tot son chevalet, N'avoit bajasse ne vallet. 20 Petite étoit sa mercerie. Que ferai-je, Sainte Marie, Dist li Merciers, de mon cheval? Il a moult grand herbe en ce val, Voluntiers pestre l'i metroie Se perdre je ne le cuidoie; Car trop me coste ses ostages, S'avoine, et ses forrages. Un marchant qui l'ot escouté, 30 Li dit, jà mar seras douté Que vos perdroiz la vostre chose En ceste prée qui est close; Seur totes les terres don monde Tant com il dure à la réhonde Ne trueve-l'en si fort justisse : Si vos dirai par quel devisse Vos lerroiz aler vostre beste. Comandez les piez et la teste Au bon Seignour de ceste ville Où il n'a ne barat ne guille; 40 S'il est perduz sur sa fiance, Je vos dis sanz nule créance, Vostres chevaux vos iert renduz, Et li lerres sera penduz,

> S'il est trovez en sa contrée; Faites en ce que vos agrée,

Li miens i est dois ier à nonne. Par foi, dist-il, aléure bone, Dit li Merciers, je l'amenrai, Et puis où val le lesserai. 50 A Deu, à Seignour le comant, Et en latin et en romant Comence priere à feiré Que nus ne puet son cheval treire Du val ne de la praerie. Le fils Deu ne l'en faillit mie, C'onques n'issist de la valée. Une louve tote effamée Vint celle part, les denz li ruhe, 60 Si l'estrangle, puis la maingue. Lendemain va son cheval querre Li Merciers, si le trueve à terre Gissant en pieces estandu. Diex! car m'éust-on or pendu, Dist li Merciers, je le vorroie De tote ma plus fort corroie: Ne porrai mais marchiez porsuir, Hélas! il m'en covient foir De mon païs en autre terre, Si me covient mon pain à querre; 70 Et non pourquant je m'en irai Au Seignour, et se li dirai Qu'avenuz m'est tel meschéance De mon cheval sor sa fiance, Véoir se il me le randroit, Ne se il pitie l'en panroit. Plorant s'en vait jusqu'au Seignor,

Sire, dist-il, joe greignor

Vos doint-il qu'il ne m'a donée.

Respondit moult courtoisement,
Biaus amis, bon amendement
Vos doint Dex, porquoi plorez-vous?
Biaus Sires, le volez-vos
Savoir, et je le vos dirai,
Que jà ne vos en mentirai.
Mon cheval mis en vos pastures,
Si fis ma grant mesaventure,
Car li lou l'ont trestot maingié,

On m'avoit dit si comandoie
A vos, et après le perdoie
En pesture, ne en meson,
Que vos m'en rendriez raison;
Sire, par sainte patenostre,
En la Deu guarde et en la vostre
Le comandai entierement,
Si vos pri por Deu doucement,
Si la reson i entendez,

Qu'aucune chose m'en rendez.

Li Sires respont en riant,

N'alez mie por ce plorant,

Dist li Sires, confortez-vos.

Sur vostre foi me direz-vos

De vostre cheval vérité?

Oïl par Sainte Trinité.

Ne se jà, Dex me gart d'essoigne,

Se su éusse grant besoigne

D'argent porquoi bien le donasses,

110 Et de coi denier ne lessasse?

Sire, par le péril de m'ame,
Ne par la foy que doi ma Dame,
Ne se-je mes cors soit essos,
Il valoit bien soixante sols.
Ami, la moitié de soixante
Vos rendrai, ice sont bien trente,
Car la moitié me comandastes,
Et l'autre moitié Deu donastes.
Sire, je ne li doné mie,

Ains le mis en sa comandie.

Amis, or prenez à li guerre,
Si l'allez guagier en sa terre,
Que je plus ne vos en rendroie,
Se me doint Dex de mon cors joie;
Se tout comandé le m'eussiez,
Tos les soixantes sols r'eussiez.
Li Merciers dou Seignor se part,
Et s'en vait tot droit cele part
Où il avoit sa mercerie,

Por l'argent qui renduz li ere.
Par la foi que je doi saint Pere,
Dist-il, se je vos tenoie,
Ne se seur vos pooir avoie,
De vostre cors l'acheteriez,
Que trente sols me rendriez.
Li Merciers ist hors de la ville,
Et jure, foi que doi Saint Gille,
Que moult volentiers prendroit

140 Sor Dieu, et si se vengeroit, S'il en povoit le leu trover, Que bien s'en porroit esprouver. 150

Quant il ot sa raison finée, Si voit venir parmi la prée Un moine qui du bois se part; Li Merciers s'en va celle part, Se li dist, à cui estes-vos? Biau douz Sire, que volez-vos? Je sui à Dieu le nostre Pere, Hai, hai, dist li Merciers, biau frere

Hai, hai, dist li Merciers, biau frere,
Que vos soiez le bien venus,
Je soie plus honiz que nus,
Se m'achapez en nule guisse,
S'an deviiez aler en chemisse,
Tant que je serai bien paiez
De trante sols; or tost traiez
Sanz contredit vostre grant chape,
Guardez que la main ne m'eschape
Sur vostre cors par felonie;

Je vos donrai telle colée,
Que tele ne vos fu donée,
Que ne vous donesses gregnour.
Je vos gage por vos Seignours,
Trente sols m'a fait de domage.
Frere, vos faites grant domage,
Dist li moines, que me tenez;
Mès devant le Seignor venez
Qui est justise de la terre;

Nuns moines ne doit avoir guerre,
Se savez moi que demander,
Li Sires set bien comander
C'on doint à chascun sa droiture.
Si me doint Dex bone aventure,

Dist li Sires, je vueil aler,
Mès s'il me devoit avaler
En sa chartre la plus parfonde,
Saverai-je nostre roonde.
Baillez la moi apertement,

180

190

Ou foi que doi mon sauvement,
Vous tenroiz jà malvès sentiers.
Sire, envis ou volentiers,
Dit le moines, la vos donrai-je,
Vos me faites grant outraige.
Cil a la chape desvestue,
Et li Merciers l'a recoillue.
Entre le moine et le Mercier
Veignent au Seignour en tenchier
Liquiex ait droit en la querelle.
Sire, ce n'est pas chose bele,

Sire, ce n'est pas chose bele,
Dit li moines c'on me desrobe
En vostre terre de ma robe:
N'est-il bien hors de mémoire
Qui mat sa main sus un provoire?
Sire, ma chape m'ont tolue,
Faites qu'ele me soit rendue.
Si me doint Dex amendement,
Dit li Merciers apertement,
Vos mentez, mès je vos en gage,

Je ne vos demant autre outrage,
S'an vueil le jugement oïr.
Ce me fait le cuer resjoir,
Dit li moines, que vos me dites,
Par jugement serai toz quites.
Je n'ai Seignor fors que le Roi
De Paradis. Par son desroi,

210

220

230

Dit li Merciers, vos ai gagié, Et de vostre gage ostagié; Mon cheval li mist en sa guarde,

Mors est, se li maus feu ne m'arde,
Vos en paieroiz la moitié.
Merciers, tu es moult tost coitié,
Dit li Sires, de gages prendre:
Dist li Sires, sanz plus estendre,
Tot maintenant je jugeroie
Du très plus bel que je saroie.
Por ce suemes-nos ci venuz,
Dit li moine; il sera tenuz,
Fait li Sires, ce que dirai?
Sires, je ne vos desdirai,

Sires, je ne vos desdirai,
Dist li moines; ne je, biau Sire,
Dist li Merciers. Qui veist rire
Le Seignor et sa compaignie,
De rire ne se teignent mie.
Or entendez le jugement,
Dist li Sires communalment,
Car tout en hault le vos dirai.
Dan moine, je vos partirai
Deus geus, le malvés lesserez,

Et à meillour vos en tanrez.
Se volez lessier le servisse
De Deu et de sainte Iglisse,
Et autre Seignor faire homage,
Vos r'arez quites toz vos gages:
Et se vos Deu servir volez
Aussi come vos soliez,
Le Mercier vos covient paier
Trente sols por lui rapaier;

Or en faites à vostre guisse. 240 Com li moines ot la de vise Il vosist estre en s'Abaïe, Bien voit qu'il n'achapera mie. Sire, avant que Dieu renoiesse, J'auroie plus chier que paiesse, Dit li moines, quarente livres. De trente sols serez delivres, Dist li Sires séurement, Et porrez plus hardiement Prendre des biens Deu sanz outrage, 250 Car por lui avez cest domage. Li moines plus parler n'en ose. Mais je vos di à la parclose,

tiki t

Li moines plus parler n'en ose.

Mais je vos di à la parclose,
Paia li moines dan deniers,
Por Deu trente sols de deniers,
Pour Deu les paia sanz aumone,
Et li Sires qui tos biens done,
Gart cels de male destinée,
Qui ceste rime ont escoutée,
Et celui qui la devisée.

260 Done-moi boire, si t'agrée.

Explicit du povre Mercier.

#### DE BRUNAIN LA VACHE AU PRESTRE.

PAR JEAN DE BOVES.

Manuscrit 7218.

D'un vilain conte et de sa fame, C'un jor de feste Nostre Dame Aloient ourer à l'Yglise. Li Prestres devant le servise 10

20

Vint à son proisne sermoner, Et dist qu'il fesoit bon doner Por Dieu, qui reson entendoit, Que Diex au double li rendoit Celui qui le fesoit de cuer.

Os, fet li vilains, bele suer,
Que noz Prestres a en convent?
Qui por Dieu done à escient,
Que Diex li fet mouteplier;
Miex ne poons-nous emploier
No vache, se bel te doit estre,
Que pour Dieu le donons le Prestre,
Ausi rent-ele petit lait.
Sire, je vueil bien que il l'ait,
Fet la Dame, par tel reson.

A tant s'en vienent en meson,
Que ne firent plus longue fable.
Li vilains s'en entre en l'estable,
Sa vache prent par le lien,
Présenter le vait au Doien.
Li Prestres ert sages et cointes.
Biaus Sire, fet-il à mains jointes,
Por l'amor Dieu Blerain vous doing;
Le lien li a mis el poing,
Si jure que plus n'a d'avoir.
Amis, or as-tu fet savoir,

Amis, or as-tu fet savoir,
Fet li Provoires dans Constans,
Qui à prendre bée toz tans.
Va-t'en, bien as fet ton message,
Quar fussent or tuit ausi sage
Mi paroiscien come vous estes,
S'averoie plenté de bestes.

Li vilains se part du Provoire. Li Prestres comanda en oirre C'on fasse pour aprivoisier

- Blerain avoec Brunain lier,
  La seue grant vache demaine.
  Li clers en lor jardin la maine,
  Lor vache trueve, ce me samble.
  Andeux les accoupla ensamble,
  Atant s'en torne, si les lesse.
  La vache le Prestre s'abesse,
  Por ce que voloit pasturer,
  Mes Blere nel' vout endurer,
  Ainz sache le liens si fors,
  Du jardin la traîna fors:
  - Du jardin la traîna fors:

    Tant l'a menée par ostez,

    Par chenevieres et par prez,

    Qu'elle est reperie à son estre

    Avoecques la vache le Prestre

    Qui moult à mener li grevoit.

    Li vilains garde, si le voit,

    Moult en a grant joie en son cuer.

    Ha, fet li vilains, bele suer,

    Voirement est Diex bon doublere,

    Onar li et autre revient Blere.
- Or en avons nous deux por une,
  Petis sera nostre toitiaus.
  Par example dist cis fabliaus,
  Que fols est qui ne s'abandone,
  Cil a li bien cui Diex le done,
  Non cil qui le muce et enfuet;
  Nus hom mouteplier ne puet

Sanz grant éur, c'est or del mains.

- 70 Par grant éur ot li vilains Deux vaches, et li Prestres nule.
- 72 Tels cuide avancier qui recule.

Explicit de Brunain la vache au Prestre.

# DES CHEVALIERS, DES CLERCS ET DES VILAINS.

Manuscrit 7218.

Dur Chevalier vont chevauchant, Li uns vairon, l'autre bauçant, Et truevent un lieu descombré, D'arbres açaint, de feuille aombré, D'erbes, de floretes vestu, Un petit i sont arestu. Dist l'uns à l'autre, Dieu merci, Com fet ore biau mangier ci! Qui averoit vin en bareil, Bons pastez et autre appareil, 10 Il i feroit plus delitable, Qu'en une sale à haute table; Puis il s'en départent atant. Dui Cler s'aloient esbatant, Quant li biau lieu ont avisé, Si ont come Cler devisé, Et dist li uns, qui averoit Ici fame qu'il ameroit,

Moult feroit biau jouer à li;
Bien averoit le cuer failli,
Fet li autres et recreant,
S'il n'en prendoit bien son creant.
Iluec ne sont plus arrestu.
Dui vilain s'i sont embatu
Qui reperoient d'un marchié,
De vans et de peles carchié.
Quant où biau lieu assis se furent,
Si ont parlé si come il durent,
Et dist li uns, sire Fouchier,

Or i chions, or, biaus compere;
Soit, fet-il, par l'ame mon pere:
Lors du chier chascuns s'efforce.
De cest example en est la force,
Qu'il n'est nus deduis entresait,
Fors de chier que vilains ait.
Et pour ce que vilain cunchient
Toz les biaus lieus, et qu'il y chient,
Par deduit et par esbanoi,

40 Si voudroie, foi que je doi
Et aus parrins et aus marines,
Que vilains chiast des narines.
Qoique je die ne qoi non,
Nus n'est vilains, se de cuer non.
Vilains est qui fet vilonie,
Jà tant n'iert de haute lingnie.
Diex vos destort de vilonie,

48 Et gart toute la compaignie.

Explicit des Chevaliers, des Clercs et des Vilains.

## DE LA DAME QUI FIT TROIS TOURS ENTOUR LE MONSTIER.

#### PAR RUTEBEUF.

Manuscrits 7218, 7615 et 7633.

Qui fame vorroit decevoir, Je li faz bien apercevoir Qu'avant decevroit l'anemi, Le Déable en champ arrami. Cil qui fame viaut justiser, Chascun jor la puet contrister, Et lendemain r'est tote saine Por ressuffrir autretel paine; Mais quant fame a fol debonere, Et ele a riens de lui afere, 30 Ele li dist tant de bellues, De truffes et de fanfelues, Qu'ele li fet à force entendre Que li ciex sera demain cendre; Ainsi gaaigne la querele. Jel' dis por une Damoizele Qui ert fame à un Escuier, Ne sai Chartrain ou Berruier. La Damoisele, c'est la voire, Estoit amie à un Provoire, 20 Moult l'amoit cil et ele lui, Et si ne lessast por nelui

Qu'ele ne féist son voloir,
Cui qu'en déust le cuer doloir.
Un jor au partir de l'Eglise
Ot li Prestres fet son servise;
Ses vestemenz lest à ploier,
Et si vet la Dame proier
Que le soir en un boschet viegne,
Parler li wet d'une besoigne,
Où je cuit que pou conquerroie,
Se la bezoingne vous nommoie;
La Dame respondi au Prestre,
Sire, vez me ci toute preste,
C'or est-il et poinz et saison,
Ausint n'est pas cil en maison.

50

Or avoit en ceste aventure, Sans plus itant de mes-presure, Que les maisons n'estoient pas 40 L'une lez l'autre à quatre pas; Ains i avoit, dont mout lor poise, Li tiers d'une liue françoise; Chascune ert en un espinois Com ces maisons de Gastinois. Mais li boschez que je vous nome, Estoit à ce vaillant preudomme Qu'à Saint Ernoul doit la chandoile. Le soir qu'il ot jà maint estoile Parant où ciel, si com moi samble, 50 Li Prestres de sa maison s'emble, Et se vint où boschet séoir, Que nus ne le puisse véoir. Mais à la Dame mes-avint Que sire Ernous ses mariz vint

Tous emplus et tous engelez, Ne sai dont où il ert alez, Por ce remanoir là covint. De son Provoire li sovint, Si se haste d'aparillier,

Por ce n'i ot trois mès ne quatre.
Après mengier petit esbattre
Le laissa, bien le vos puis dire,
Sovant li a dit: biaus dous sire,
Alez gesir, si ferez bien,
Veillier grieve sor tote rien
A home quant il est lassez,
Hui avez chevauchié assez.
D'aler gesir tant li reprouche,
Por pou le morcel en la bouche

Por pou le morcel en la bouche
Ne fait celui aler gesir,
Tant a d'eschaper grant desir.
Li bons Escuiers i ala,
Qui sa Damoisele appella,
Por ce que mout la prise et aime.
Sire, fet-elle, il me faut traime
A une toile que je fais,
Et si m'en faut encor grant fais
Dont je ne me soi garde penre,
Et je n'en truis nes point à vendre

Por Dieu si ne sai que j'en face.
A déable soit tel filace,
Dist li Escuiers, com la vostre,
Foi que je doi Saint Pol l'Apostre,
Je voudroie que fust en Saine.
A tant se coche, si se saigne,

Et cele se part de la chambre. Petit sejornerent si membre, Tant qu'el vint là où cil l'atent.

Tant qu'el vint là où cil l'atent.

100 Li uns les bras à l'autre tent,
Iluec furent à grant deduit,
Tant que fu près de miennuit.
Dou premier somme cil s'esveille,
Se li vint à moult grant merveille,
Quant il ne sent lès li sa fame.
Chamberiere, où est vostre Dame?
Elle est là fors en cele ville
Chiez sa comere où ele fille.
Quant cil oï que là fors iere,

Voirs est qu'il fist moult lede chiere.
Son sercot vest, si se leva,
Sa Damoisele querre va.
Chiez sa comere la demande,
Ne trueve qui raison l'en rende,
Qu'ele n'i avoit esté mie;
Es-vos celi en frenesie,
Par delez cels qu'el boschet furent,
Ala et vint, cil ne se murent;
Et quant il fu outre passez,

Or convient-il que je m'en aille.
Vous arois jà noise et bataille;
Fait li Prestres, ice me tue,
Que vous serez jà trop batue.
Onques de moi ne vous sovaigne,
Dans Prestres, de vous vous coveigne,
Dist la Damoisele en riant.
Que vous iroie-je contant?

Chascuns s'en vint à son repere.

- Dame orde, vilz pute provée,
  Vous soiez or la mal trovée,
  Dist li Escuier, dont venez?
  Bien pert que pour fol me tenez.
  Cele se tut et cil s'effroie,
  Voiz pour le sanc, et pour le foie,
  Por la froissure, por la teste,
  Elle vient d'avec nostre Preste.
  Issi dit voir, et si nel' sot,
- Cele se tut, si ne dit mot.

  Quant cil ot que ne se deffent,
  Par un petit d'iror ne fent,
  Qu'il cuide bien en aventure
  Avoir dit la vérité pure.

  Mautalent l'argue et atise,
  Sa fame a par les treces prise,
  Por le trenchier son coutel tret.
  Sire, fet-ele, por Dieu atret,
  Or convient-il que je vous die.
- J'amasse miex estre en la fosse.

  Voire est que je sui de vous grosse,
  Si m'enseigna-l'on à aler
  Entor le mostier sans parler,
  Trois tors, dire trois patenostres
  En l'onor Dieu et ses Apostres;
  Une fosse au talon féisse,
  Et par trois jors i revenisse.
  S'au tiers jorz overt le trovoie,
  - 150 S'étoit un fils qu'avoir devoie,

Et s'il étoit clos, c'étoit fille. Or ne revaut tot une bille, Fait la Dame, quanque j'ay fait; Mais par Saint Jaque il ert refait, Se vos tuer m'en devliez. Atant s'est cil desavoiez De la voie où avoiez iere, Si parla en autre maniere. Dame, dist-il, je que savoie 160 Dou voiage ne de la voie? Se je séusse ceste chose; Dont je à tort vous blasme et chose, Je sui cil qui mot n'en délisse, Se je anui de cest soir isse. Atant se turent; si font pais, Que cil n'en doit parler jamais, De chose que sa fame face, Ne n'orra noise ne menace. Rutebuef dist en cest fablel Quant fame a fol, s'a son avel. 170

Explicit de la Dame qui fit trois tours entour le Monstier.

#### FABLIAU DE LA MERDE.

Manuscrit 7218 et 7615.

A cur que il soit lait ne bel, Comencier vous voil un fabel, Por ce qu'il m'est conté et dit Que li fabel cort et petit 20

Anuient mains que li trop lonc. Or escoutez ci après donc Que il avint à un vilain. Sor un coissin tot plain d'estrain Se degratoit delez son feu,

Et sa fame sist en son leu 10 De l'autre par sor une nate, Et li vilains qui se degrate, Enpoingne sa coille et son vit, Sa fame apele que il vit; Suer, fet-il, foi que moi devez Or devinez, se vos savez, Que c'est que je tieng en mon poing? Et cele qui ne fu pas loing, Li respond, qui n'ert pas coarde, Li maléois feus le vos arde: Je cuit que ce soit vostre andoille.

Par mon chief, ainçois est ma coille, Fait li vilains qui gist souvine, Vous n'iestes pas bone devine. Et la Dame tout coiement, Taste à son cul isnelement, Semblant fait qu'elle se defrote, S'a trouvé une masse crote, Qui ert plus grosse que un pois;

A soi la sache demanois, 30 A tout le poil à li la tire, A son Seignor comence à dire. Sire, fet-ele, or gageroie A vos, se gager m'i osoie, Ou'a trois mos ne devinerois Que c'est que je tiens en mes dois. Et g'i met denrée de vin, Fet li vilains, par Saint Martin. Ainsi fu faite la fermaille.

- Le vilain la prent et si taste:
  Par foi, fet-il, ce cuit, c'est paste,
  Por ce qu'elle est un petit mole.
  Par mon chief, c'est fausse parole,
  Fait la Dame moult hautement,
  Vous mentez au commencement,
  Or n'avez que deux mots à dire.
  Par le cuer Dé je cuit c'est cire,
  Que où que soit avez trovée.
- Par foi, c'est mençonge provée,
  Fait cele qui le tient pour sot;
  Or n'avez à dire c'un mot.
  Et cil en sa gole dedens
  La met et masche entre ses dens,
  Que paor a que il ne perde,
  Par le sanc Dé, fet-il, c'est merde,
  Or m'en puis bien apercevoir.
  Par mon chief, vous avez dit voir:
  Ce est merde de tout à estrous,
- 60 Jamés ne gagerai à vous. Déables vous ont fait devin,
- 62 Je vous doi denrée de vin.

Explicit du Fabliau de la Merde.

## DE LA BOURSE PLEINE DE SENS.

PAR JEHANS LI GALOIS D'AUBEPIERRE (\*).

Manuscrit 7218 et 7615.

JEHANS LI GALOIS nous raconte Ou'il ot en la terre le Conte De Nevers, un riche borgois Qui moult ert sages et cortois: Li borgois estoit marchéanz, Et de foires moult bien chéanz; Sages estoit et bien apris, Et si ot fame de haut pris, La plus bele que l'en séust Où païs, ne que l'en péust 10 Trover, tant séust-l'en cerchier. La Dame ot moult son Seignor chier, Et il li, mès que tant i ot Que li borjois une amie ot Qu'il ama et vesti de robes, Et cele le servoit de lobes: Car moult le vausist bien deçoivre. La fame s'en prist à perçoivre,

(\*) Aubepierre. Il y a en France trois villes ou bourgs qui portent ce nom. Le premier en Champagne, Diocèse de Langres; un autre en Brie, Diocèse de Meaux; et un troisième dans la Marche, sur les confins du Berri, à 70 lieues de Paris. Il y a tout lieu de croire que l'Auteur de ce Conte étoit de ce dernier, parce que le Nivernois et le Berri sont limitrophes.

Oui l'i voit aler et venir, Si ne se pot mie tenir 20 Qu'elle ne deist à son Seignor: Biau Sire, à moult grant deshonor Usez vostre vie lez moi; N'avez-vous honte? Dame de goi? De qoi, Sire? or i prenez garde, Vous maintenez une musarde Qui vous honit et vous afole, Et toz li mondes en parole, Que toute la vile le set. 50 Et dist chascuns que Diex vous het Et sa Mere, et tous ses Pooirs. Taisiez, Dame, n'est mie voirs, Gens sont coustumiers de mesdire. Lors s'en part iriez et plains d'ire, Si s'en va parmi le chastel, Qui moult séoit et bien et bel. Je ne sçai ville miex assise, Si est apelée Dysise (\*),

(\*) Aujourd'hui Decise et Desise, petite ville dans le ci-devant Duché de Nevers, à 8 lieues de Nevers, à 7 de Bourbon-Lanci. Elle est située dans une île, à l'embouchure de la rivière d'Airon dans la Loire. Elle est fort élevée, quoique dans une île. Il y avoit autrefois un très-beau pont de pierres, dont la moitié a été détruite; sur les piles de pierres de cette moitié détruite, on y a construit un pont de bois.

Cette ville nommée en latin Decetia, est fort ancienne; Jules César y a demeuré, ainsi qu'il le dit lui-même dans ses Commentaires De Bello-Gallico, liv. vij. Et quod legibus AEduorum iis qui summum Magistratum obtinuerant excedere finibus non liceret, ne quid jure aut legibus corum diminuisse videretur, ipse in

Et siet en une isle de Loire; Li borjois devoit à la foire 40 Aler en Troies en Bergoigne (\*). La Dame qui cremoit vergoigne, Le fait revenir à l'ostel, Assez li conte d'un et d'el. Et le chastie de parole; Mais il n'a cure de s'escole, A pou l'en est, et pou i pensse. La Dame voit que sa deffensse Ne li puet nule riens valoir, 50 Si a tot mis en non chaloir, Tant que ce vint à lendemain Que li borjois leva bien main; Son palefroi fist enseler, Et ses charetes ateler, Qui carchies furent d'avoir. Quant les ot fetes esmovoir, Si revint parler à sa fame : Dites-moi, fet-il, bele Dame,

AEduos proficisci statuit, Senatumque omnem et quos inter controversia esset, Decetiam ad se vocavit.

Gui Coquille, fameux Jurisconsulte, étoit originaire de cette ville

Les personnes du pays tirent son étymologie de Petra Decisa; ils prétendent que l'île dans laquelle elle est bâtie, étoit anciennement un rocher fort élevé sur le bord de la Loire, qui s'étant séparé du continent, forma cette île. M. Bourgon, dans son Alphabet Géographique, dit que cette ville étoit sous la domination des anciens Eduens Autunois.

(\*) Je n'ai vu en aucun endroit que la ville de Troyes ait jamais été en Bourgogne.

Quex joiaus pour vostre deport
Volez-vos que je vos aport
De la bone foire de Troies;
Volez-vos guimples ou corroies,
Toissus d'or, anniaus ou afiches?
Je ne serai jà vers vous chiches
De rien que je puisse trover.
Sire, je ne vous vueil rover,
Fet cele qui le tient à fol,
Foi que doi Saint Pere et Saint Pol,
Fors seul plaine borse de sens,

Plain une bourse d'un denier.
Volentiers, fait sire Renier,
Vous l'aurez combien qu'il me coust.
Ce fu à la foire d'Aoust
Que sire Reniers de Dysise
Se parti de Dame Phelise,
Et vint à la foire de Troies;
Là trouva marchéans de Bloies
Qui achaterent son charroi.
Ouant vendu et si prist conroi

Quant vendu ot, si prist conroi
Isnelement sans atargier
De ses charrettes recargier,
Mais ce ne fu mie d'estoupes;
Hanas d'or, d'argent et de coupes,
I ot assez de draperie,
Qu'il n'ot cure de friperie,
Mais d'escarlate tainte en graine,
De bons pers et de bonne laine
De Bruges et de Saint-Omer:
Nus ne pot dire n'assommer

L'avoir c'on mist en dix charettes;
Ne covient pas que soient fretes,
Quar à merveille i ot grant somme,
Et à chascune avoit un home
Por miex conduire le charroi.
Il les comande à Dieu le Roi,
Congié demandent, si s'en vont,
Et cil acheminé se sont
Tot droit le grant chemin plenier.

Com fu de sens vuis et delivres,
Ne déust pas estre si yvres,
S'il éust béu vin de Chipre;
Il s'en vint à la halle d'Ypre,
Un bastonet en sa main tint,
Et de s'amie li souvint.
Acheta li roube de pers,
Moult par ot le sens à envers,
Si la ploia en un troussel:

Dessus son palefroi morel

La trousse et lie darriere soi,

Ne vuet qu'en le sache que soi,

Quant la baillera à sa drue.

Lors s'en vet par la mestre rue

Tant qu'il est venus chiez son oste;

Là descendi, et sa chape oste,

Si a baillé son palefroi

Son garçon qui ot non Jeoffroy.

Lors li souvint de la proiere

Sa fame, que plaine aumoniere

Sa fame, que plaine aumoniere
Li ot demandée de sen;
Mès il ne sot mie en quel sen

Il puisse de l'avoir chevir.

Devant lui garde et voit venir
Son oste q'ot non Alixandre,
Sire, fet-il, savez à vendre
Nul lieu plaine borse de sen?
Se le savez, conseilliez m'en.
Tantost ses ostes li ensaigne

- Un mercier de terre lontaigne;
  Je cuit, fet-il, que cil en a.
  Adonc sire Reniers i va,
  Son estre conta au mercier,
  Et cil li dist sans delaier
  Qu'il n'en a point, mès il l'envoie
  A un Epicier de Savoie,
  Qui de viellece estoit chenuz.
  Sire Reniers est là venuz,
  Si li demande qu'il li faut;
- C'onques à nul jor de sa vie
  N'en sot denrée ne demie.
  Lors s'en part iriez et penssis,
  Et par mal talent s'est assis
  Sus un siege delez un fust,
  Et jure, s'a poi ne li fust,
  N'enquéist plus n'avant, n'arriere.
  Lors vit venir par la chariere
  Un viel marchéans de Galice.
- Demandez, dist-il, recolice,
  Annis, ou gingembre ou canele?
  De quoi demandez-vous novele
  A ce marchéant de Savoie?
  Sire, fet-il, se Dieus me voie,

Je ne demant pas ricolice, Ne clos de gerofle, n'espice, Ains quier plaine borse de sens, Dont je sui en moult grant porpens; Savez-en nule part à vendre? 160 Oil bien, te ferai entendre, Se tu veux, coment tu l'auras, Que jà plus avant n'en querras. Mès dis-moi se tu as moillier? Oil, fille de Chevalier, Qui sages est, preus et cortoise (\*), Tu as amie, et si l'en poise? En as donc? Oil, voir, biau Sire. Li preudons li commence à dire De la folie qu'il entent, 170 Diva, fet-il, or di, ne ment, Enportes-tu riens à t'amie? Oil, ne vos mentirai mie, Bone robe de bons pers d'Ypre, Il n'a meillor de ci à Cypre. Li prudom qui fu debonaire, Li dist, il te convient à faire

(\*) Manuscrit 7218.

La plus belle qui soit en terre.
Por lui m'estuet cerchier et querre
Plaine borse de sens petite;
Or vos ai ma besoingne dite,
Et sanz vilonie et sanz noise.
Tu as amie, et si en poise,
Par aventure, à ta moillier,
Et si t'en voi les iex moillier.
N'as-tu amie? Oil voir, Sire.
Li preudons comence à sorrire.

Autre chose que tu ne pensses, Honiz ies, se tu ne pourpensses Oue je te voudrai conseillier, 180 Sanz toi moult forment traveillier. Il te convient de ci movoir. Et aler après ton avoir. Quant près ton ostel venras, Ta robe et ton cheval lairas A celi qui bien le te rende; Et pren une robe truande Qui soit depeciée et deroute, Si que parmi perent ti coute. Par nuit entreras chiez t'amie, Et li di que tu n'as demie, 190 Ne denrée de ton avoir, Tot as perdu à icest soir: Te veus avoec li osteler, Et au main t'en voudras aler, Ains jor pour ce c'on ne te voie. Se bel t'aquieut et te fait joie, Bien a la robe deservie; Mès garde, ne demeure mie, S'ele est orguilleuse ne fiere, Com affiert à tel pautoniere, 200 Que ne te vuelle recevoir, Lors te porras apercevoir Que mal as emploié ton tens, Et le servise et le despens Qu'as por li fet ça en arriere; Lors te remet à la charrière De ta maison, et si entre enz.

Et quant seras venuz leenz,

Et ta fame ert à toi venue. Se li di ta desconvenue 210 Sans joie faire et sans deduit ; Mais tu la trouveras, ce cuit; De moult plus cortoise maniere. Que n'aura fet la pautonière. Qoi qu'el te die, c'est ta fame, Garde ton cors, pance de t'ame. Ainsi com je t'ai devise, Va-t'en, je te comande à Dé. Atant l'un de l'autre se part, Reniers monte, si li est tart 220 Qu'il vigne à Dysise sor Loire; S'amie qui n'est mie voire, Voudra essaier à cel jour, Et paier selonc sa labour. Lors chevaucha grant aléure, Les grans tros, non pas l'ambléure, Tant qu'il ataint ses charretiers. Seignor, dist-il, or est mestiers Que me gardez mon palefroi, Ma robe et mon garçon Joffroi, 230 Car il me convient à chief trere D'une chose que j'ai affere. Lors a sa robe despoillie (a), Et vesti une heraudie

> (a) Tantost de s'aloiere trest Une hiraudie qu'il vest.

Qui ne valoit pas trois deniers. Ainsi s'en va sire Reniers, Ne fina, si vint à Dissise, Un noble chastel à devise. En la ville est entrez par nuit,

Ne vout que le véissent tuit;
Si vint droit à l'ostel s'amie,
Qui encor n'estoit endormie,
Quar maintenant s'estoit couchié.
Il vint à l'uis, si l'a huchié:
Cele se lieve, son huis œuvre,
Cil entre ens, et ele desceuvre,
Le feu alume, si le voit,
Lors demande que c'étoit
Qu'il ert ainsi haligotez.

Bele suer, dist-il, ne doutez,
J'ai tot perdu quanque j'avoie,
Demain ains jor, qu'en ne me voie,
M'enfuirai en estrange terre.
Alez aillors vostre ostel querre,
Fait-ele, ci n'avez que fere.
Avoi! bele suer debonere,
Jà me soliez tant amer,
Et ami et Seignor clamer,
Ne soiez pas vers moi si dure.

Biau Sire, par male aventure
N'ai cure de vostre raison.
Reniers ist hors de la maison,
Quant il oï cele novele;
A son ostel vint, si apele
Un mot, et sa fame l'oï,
Qui moult forment s'en esjoï.
Lors corut come preus et sage,
L'uis ovrir sans autre message,
Son Seignor mena contre mont,
Qu'ele aime miex que rien du mont,

Et li a di come esperdu,
Dame, fet-il, j'ai tout perdu
Quanque je menai à la foire,
Com se tout fust cheü en Loire.
Las! que feront cil que je doi?
Jà ne seront paié par moi,
Car je nes porroie paier.
La Dame le voit esmaier,
Et ot qu'il se claime chetiz:

Sire, fet-ele, or soiez fiz,
S'il i avoit dis mile livres,
S'en seriez-vous par tant delivres;
Aiez bon cuer et bon courage,
Et vendez tot mon héritage,
Vignes et boscages et prez,
Tenéures, molins et blez,
Vignes, mesons, et prez et terres,
Robes, joiaux et clers et serres.
Je l'otroi molt bien endroit moi.

290 Et ceste robe que ci voi,
N'est pas belle, despoillez-la,
Prenez à celle perce-là
Cele robe de menu vair
Que ne vestites dès yver;
Vestez-la, et confortez-vous;
La merci Dieu jà avez-vous
Plus bien que tout cil de la vile;
A Monpellier ne à Saint-Gile
N'a plus riche borjois de vous,

Lors le fist vestir come Roi,
Et dou mangier a pris conroi.

Quant

Quant mangié orent par loisir,
Si vont reposer et gesir
Dusqu'au matin que l'aube criéve,
Que la gent dou chastel se lieve.
Jà fu la novelle espandue,
Que par la garse fu séue,
Que venus ert sire Reniers

Mau-vestus come pautoniers,
A pié, sans escu et sans lance,
Et de perdre sont à fiance
Cil et celes qui plévi l'ont.
Lors se liévent et venuz sont
Chiés le borjois por lui véoir.
Il les a fait lés lui séoir,
Si lor a mostrée sa perte:
Seignor, dist-il, c'est chose aperte,
Fait-il, que j'ai perdu le mien,

Encor m'en déportasse bien,
S'il n'i éust point de l'autrui;
Mais por ce desconfortez sui
Que de l'autrui i a assez.
Entre vos qui plévi m'avez,
Me deportez, se il vous plest.
Chascun de respondre se test,
Fors que l'uns à l'autre conseille
Tout coiement dedenz l'oreille.
Malement sommes malbailli,

530 Et par cest hommes escharni;

Nous serons par lui mal mené,
Mar le véismes onques né.
A ce qu'il sont en tel effroi,
Si ont véu venir Joffroy

340

Qui le Palefroi mene en destre, Et son roncin mène à senestre: Après lui sont li charretier. Symons, Aliaumes, Gautier L'ont véu, si dient entre aus: Cui est or, font-il, cil chevaus,

Cui est or, font-il, cil chevaus,
Et ces charrettes, à cui sont,
Qui vienent par desus cel pont?
Je ne sai qui, ce dist Guillaume,
Ne ne sçai, ce dit Aliaume.
Quant Reniers vit qu'il sont si près,
Si lor dist, mout estes engrès
De savoir à cui eles sont;
Par celui Dieu qui fist cest mont,
Moies sont, et ce qui est ens,

Jà nuns de vous ne soit dolans,
Merci Dieu, bien vous puis paier,
Ne vous covient à esmaier.
Si vous dirai parole voire.
Je fui à Troies à la foire;
Quant j'oi ma besoigne atornée,
Et je fui à la retornée,
Adonc me souvint de Mabille,
Une garce de ceste ville
Que je soel amer par amors,

Que je soel amer par amors,

Mais or va la chose à rebors.

Or escoutez come il avint.

Quant de Mabille me souvint,

Si alai en la halle d'Ypre,

Robe de pers, n'a tele en Cypre,

Achetai por la pautoniere;

Puis quis à vendre une aumosniere

370

Plaine de sen, si la trouvai, Aporté l'ai, encore l'ai. Quant ce oi fet, ma voie ting, Droit à mes charretes m'en ving, Si lor livrai mon palefroi, Ma robe et mon garçon Jofroi; Puis vesti une povre cote Où il ot mainte haligote: Si m'apenssai de bele guile, Par nuit m'en entrai en la vile, A l'ostel Mabille tout droit; Semblant feis que j'éusse froit, S'entrai ens. Quant ele me vit 380 Mal vestu, et je li oi dit Que trestoz estoie escilliez, Et elle vit que fui soilliez, Fors de son ostel m'enchaça. Je m'en issi et m'en ving ça, Où j'estoie miex conéus, Merci Dieu, fui bien recéus; Mais la robe que j'aportoie A la garce est encore moie: La Dame de céans l'aura, Oui molt meillor gré m'en saura. 390 Quant la Dame ot cest mot oï, Molt durement s'en esjoï. Sire, fet-ele, ahen, ahen, Or avez-vous trové le sen Que vos avoie demandé, Vous l'avez trové en nom Dé. Cel jour fist le borjois grant feste.

Seignor, vos qui estes de geste,

Qui cuers avez legiers et fols,

- 400 Se vos volez croire mon los,
  Chascun de vos i prendra garde.
  Fox est li hom qui croit musarde;
  S'or aviiez autant d'avoir
  Com li Rois de France, por voir,
  Se l'éussiez abandoné
  A une garce, et tout doné,
  S'ele vous véoit au desous,
  Plus vil vous auroit que un grous,
  Qu'il n'i a amor ne fiance.
- Fous est qui lor tient aliance,
  Et qui lor depart rien dou sien,
  Encor a-on fabliau dou sen.
  Ci poez aprendre et oïr
  C'on ne puet de garce joïr
  Ne au demain, ne au matin,
  Vez-cy de mon fabel la fin.
  Jehans li Galois d'Aubepierre
  Nous dist, si com la fuelle d'yerre
  Se tient fresche, novelle et vers,
- Est li cuers de la fame overs
  Toutes por ome decevoir:
  Por ce est fous, ce saciez de voir,
  Li hons qui a bone moillier,
  Quant il aillors se va soillier
  Aus foles garses tricheresses,
  Qui plus que chas sont lecheresses,
  Où il n'a verité ne foi,
  Amour, ne loiauté, ne foi.
  Et quant de l'ome ont fait lor preu,
- 450 Miex l'ameroient enmi un feu,

Que ne feroient delez aus, 432 Si en sont avenus maint maus.

Explicit de la Bourse pleine de Sens.

## DOU LOU ET DE L'OUE.

PAR JEAN DE BOVES.

Manuscrit 7218.

D'un Leu raconte sanz gabois Que famine chaça d'un bois, Et ala querre sa pasture. Lez un mesnil, par aventure, Trova un fouc d'Oues paissant: Cele part vient le col baissant, Arriers le fouc en ataint une Qui n'estoit pas de la commune; Aus dens l'aert quant l'a atainte. Mais ne l'a mie si estrainte, Qu'au bois ne l'enport toute vive. Ha! fet l'Oue, lasse chetive, Com fui née de plus male eure Que ma compaigne qui demeure! Il n'en i a nule remese, Ne soit rostie lez la brèse, samuda au A D'aigret confite et de vinaigre, Il n'en i a nule si maigre, Ne soit mise par escueles. De sons, de notes, de viéles 20 Seront tuit li morsel conduit, Et je morrai ci sanz deduit,

10

30

Jà n'i aura feste ne joie.

En non Dieu, dist li Leus, dame Oie,
Nous chanterons, puisqu'il vous siet;
Sor les piez derriere s'assiet,
En sa goule bouta sa poue,
A huller prist; et quant dame Oue
Se senti des denz alaschie,
Dont souffert ot si grant haschie,

Sagement trait à li son col,
Si a bien regardé son vol,
Sor un chesne a son cors gari.
Es-vos le Leu si esmarri,
Si esbahi et si plain d'ire,
Que par pou sa pel ne deschire,
Quant voit qu'il a l'Oue perdue;
De mautalent li cors li sue,
Quant ne se puet vengier aillors.
En reprovier a dit li Lous,

40 En reprovier a dit li Lous,
Mal chanter fet devant mengier,
Je l'ai ore comparé chier.
Lors se porpensse qu'il fera,
Et dist qu'encor retornera
Arriers aus Oues hors du bois.
Lors s'en issi tout demanois,
Une en trova qui paissoit seule
Aus chans; si la prist en sa gueule,
Si l'enporta au bois fuiant,

Là la menja tout maintenant;

Là la menja tout maintenant;
Ainz qu'il chantat l'a dévorée;
Sa pance en a bien saoulée.
Quant mengié ot à grant plenté,
Lors dit, c'orains avoit chanté

Devant mengier, si fist que fols,
L'Oue en perdit à tout les os,
Et dist jamès ne chantera
Devant que il mengié aura;
Quant il aura mengié assez,
Lors chantera s'il n'est lassez.

60

70

72

Ce nous dist li Lou lozengier,
Dehait chanter devant mengier.
Encor en tienent la coustume
Du Leu, tuit li vilain enfrume
De la coutume vile et orde,
Où tout li plus du mont s'acorde;
Li plus du mont ne que li Lous
N'est liez devant qu'il soit saouls,
La coustume au Leu tienent tuit,
Ne savons fere nul déduit
Devant que nous soions tuit plain,

Explicit dou Lou et de l'Oue.

Ci faut du Leu tout main à main.

# DE L'ASNE ET DU CHIEN.

Manuscrit 7218.

DE l'Asne et d'un Chien sans targier Vous vueil un fablel comencier, Qui en une meson manoient, Et entr'aus deux moult estrivoient, Et tenoient chascun jor conte. Li Chiens dist qu'il a plus de honte,

50

Li Asnes dist qu'il a plus paine
Et travail en une semaine
Que li Chiens n'en ait en un an.

Li Chiens dist qu'il a plus d'ahan
Et plus de paine que il n'a,
Et s'il veut, il li gagera.

Dist li Asnes, et je à ti,
G'i meterai un parisi;
Et dist li Chiens et je l'otroi:
Or me conte donc ton anoi,
Et je te conterai le mien.

Volentiers voir le te dirai,

Et voiant toz le conterai.

Tu sez moult bien certainement,

Au molin vois et vieng sovent

Carchiez de blé et de farine,

Sovent me carche-l'en l'eschine,

Point et peteille, et fiert toz dis,

Trop ai d'ahan, biau douz amis;

Et quant je revieng en meson,

Si ai petite livroison.

Bien pués dire que tu n'as rien,

Et lendemain revois au bos,
Si me recarche-l'en le dos,
Que por un poi ne chié tout plat.
C'est la somme qui l'Asne abat,
Et puis me ramaine batant,
Et d'un aguillon petillant,
Et me fet par force troter,
Quant je doi en la vile entrer;
Et nous passons parmi la rue,
Lors li vient encontre sa drue.

Donez-moi, dist-ele, à ardoir;
Volentiers, dist li garçons, voir,
Lors li done le sommeçon
Dont il m'a fet tel desreson.
Por ce que s'amie le voit,
Me fiert trois cops plus qu'il ne doit,
Et me fet un tel saut saillir,
Que la terre me fait flatir,
Et me debat, et fiert et froisse,
Moult ai et de honte et d'angoisse.
Sanz contredit et sanz essoine

50 Me prent chascuns en sa sesone.
Or me raconte ton afere,
Et ton anui et ton contrere.

Volentiers voir, ce dist li Chiens,
Que ce ne seroit mie biens,
Puisque tu m'as conté le tien,
Que je te celaisse le mien.
Amis, se tu fez ton labor,
Tu le dois fere chascun jor.
Et si te gis en toit couvert;

Mès saches-tu bien en apert,
Miex vaut un poi de garison,
Quant l'en la prent dedenz meson,
Que il ne fet là hors dis tans,
Il fet trop mal gesir aus chans.
Tu vois que quant l'en va couchier,
Que l'en me fet là hors chacier
A la gelée et au fort vent,
Où j'ai moult grant anui sovent;
Si me covient garder l'ostel,

70 Et tout l'avoir et le chastel.

80

90

Et quant ce vient que larons vienent,
Qui entor nostre ostel se tienent,
Je met por cels de la meson
Le mien cors trestout à bandon,
Et si reçoif mainte colée
Souvent de coutel et d'espée,
Et de chaillous parmi les costes;
Souvent ai-je de si fez ostes,
Ne suis pas aise tout adès,

Mès tu gis là dedenz en pès.

Et quant ce vient la matinée
Que nostre mesnie est levée,
Il œvrent l'huis et je entre enz,
Mès il n'a si chetif léenz
Qui ne die, vis çà, vis là,
Autresi com or i perra.

Volentiers préisse aucun bien,
Mès à ce ne béent-il rien:
Et quant je voi la Dame aler
A la huche por deffermer,

A la huche por deffermer,

Je vois après, et si couete

Por avoir aucune chosete;

Lors si me gete une croustele

Qui est plus dure d'une astele,

Si qu'à paine la puis mengier.

Et quant nos genz vont au monstier,

Nostre chamberiere remaint

Qui du feu fere ne se faint,

Et apareille sa porée.

Qu'ele la voit boillir de plain,

Et qu'ele i puet bouter son pain,

- YOU I

**MAX** 

Hilly

Après en fet plaine escuele;

Tant en menjue la pucele,

Que por un poi qu'ele ne crieve.

C'est une riens qui trop me grieve,

Que ele autresi ne me fet

Por le mal que j'ai la nuit tret.

Je sui devant li, si l'esgart,

- Mès moult m'en fet petite part,
  Néis lechier ne me lest-ele,
  Quant ele a geté s'escuele,
  Ainçois me dist, or fi en voie.
  Quant a laschié sa corroie,
  Si me ledenge et si n'en gouste,
  C'est une riens qui trop me couste,
  Et qui en voudroit dire voir,
  Ausi bien en déusse avoir,
  Quar j'ai bien la meson guetie,
- Lors vienent nos genz du moustier
  Et assiéent tuit au mengier,
  Et menjuent communaument;
  Je les esgart piteusement,
  Com cil qui volentiers prendroie
  Du remanant, se je l'avoie.
  Lors s'est la bajasse parée,
  Et de ses dras bien acesmée,
  Et va à la table seir,
- Qu'ele a la pance si emplie,

  Et de soupes est si farcie,

  Que ne puet mengier au disner.

  De la table l'estuet lever,

Tant a le ventre dur et roit, Et si est çainte si estroit, Que par force en estuet issir Un vent defors qui fet puir, Si que ma Dame le sent primes,

- 140 Ou espoir mes Sire méismes.

  Hé Diex, dist-il, quel vent a ci?

  Par foi nous somes tuit honi.

  Fi, dist li autres, trahi somes,

  Ce n'est pas vins que nous buvomes,

  Por le cuerbieu, qui nous honist?

  Adonc chascuns s'en escondist.

  Lors dist li uns, que mal jor ait,

  Par le cuerbieu, ça cil Chiens fait.

  Lors sui batuz et ledengiez,
- Adonc revient la chamberiere
  Qui d'un baston me chace arriere,
  Assez me fet et honte et let,
  Por ce que li siens cus a fet.
  Honiz soit ore li siens cus,
  Quant por sa vesse sui batus
  Et chaciez hors par estavoir:
  Or sez-tu bien se je diz voir.
  Oïl voir, li Asnes respont,
- 160 Grant mal et grant anui te font;
  Plus as d'anui, je le te di,
  Conquesté as le parisi,
  Et tu l'auras tout maintenant;
- 164 Lors li baille moult doucement.

Explicit de l'Asne et du Chien.

#### UNE FEMME POUR CENT HOMMES.

Manuscrit de Notre-Dame, N. 2.

En ung chastel sor mer estoient Cent Chevaliers qui là manoient, Pour aus et le pais desfendre, Pour que nus ne les pouist prendre. Chascun jor assaut lor livroient Sarrazin qui Deu ne créoient. Par acort furent treves mises Entre les parties, et prises Tant que chascun à lonc sejour Retorna et fist son labour. Li chastiax estoit biax et gens, Mais assis estoit loing de gens; Deux fames entr'ax tous avoient, Qui por aus buer les servoient; Assez estient de bel atour, Qui plus plus, qui miex à son tour, D'eles fesient lor volenté Chascuns, et à cele plenté, Et sà et là, ce est la somme, Com fame puet miex servir home. Ainsi furent par moult lonc tems, Tant qu'entre aus orent un contens Por les fames, ce m'est avis; Car cascuns d'aus à son devis Les vouloit avoir à son tour, Sans fere as autres nul retour.

10

20

Quant les fames sorent la noise,
N'i a cele ne s'en envoise,
Car chascune en cuide bien faire
Son preu par li, et tous atraire;
Chascune en ot au cuer grant joie,
Dame furent com rat en moie.
Li plus sages se porpenserent,
Et ainsi le content osterent,
Que chascune d'eles par rente,
Serviroit Chevaliers cinquante;
Ne nus ne pourroit par justice
Faire à l'autre préjudice;
Einsis cil et celes ensanble
S'acorderent, si com moi semble.

S'acorderent, si com moi semble.
Einsis furent bien longuement,
Tant qu'il avint, ne sai coment,
Que les trues furent rompues,
Et les guerres sont revenues,
Et li assaus est revenus
Des Sarrazins et fort tenus,
Et li Chevalier dou chastel
S'adouberent et bien et bel;
Qui grant talent avient d'abatre

Les mescréans par bien combatre.
Yssus sont fors a ost bennie
Toute la noble compaignie,
Mais que deux Chevaliers qui jurent
Au lit, por ce que blecié furent.
Li uns avoit le col plaissié,
Et li autres le bras brisié;
Esté avoient au tournoi
Où pris avoient ce bon oi.

Cilz au bras bien se contenoit. L'autre point ne se soustenoit, 60 Car dou mal le convint mourir, Et de cest siecle defenir. Es-vos le grant assaut repris Contre nos Chevaliers de pris; Moult fu fors li abatéis Des mescrens, et li feréis: Bien estoient quinze miliers Sarrazin, Persans et Esclers. Ainsi avint que Dex le vot, C'une cité près d'anqi ot, 70 Où avoit Crestiens en treuage Des Sarrazins, et en servage, Ou'oïrent dire la novele Que des Chrestiens la rouele Aloit à grant perdition, Se d'ax n'avient subvencion. Il s'arment, et aidier lor vont. Les Sarrazins desconfit ont: Tant chaplerent, et tant ferirent, 08 Que les Sarrazins desconfirent; Chascuns en fu manans et riches, Se il ne fu trop fox ou nices: En la cité alerent prendre L'avoir, et les Sarrazins pendre, Et près d'uit jors i sejornerent, Pour ce que moult travillié ierent. De ciax-ci illuec vous lairai Dou Chevalier blecié dirai, Qu'avoit éu le bras brisié,

Forment l'en a au cuer pesé,

90

Qu'il n'a esté en la bataille Avecques les autres sens faille, Car dou chastel vit vraiement La fin et l'encommencement. L'autre fame, non pas la soe, S'en vint vers li, faisant la roe, Et bien savoit de sa compaigne Qu'ele estoit en autre besoigne; En decevant l'arraisonna, Et soutilment l'ocoisonna. 100 Com cele qu'ot mis s'estudie Por qu'il féist de li s'amie. Tant fist cele, tant l'asproia, Que li Chevaliers la proia, Et as mains la traist sor son lit, Et en vot faire son delit. Cele li cort à la poistrine, Et sa face li esgratine, Et li dist, Chevalliers fallis, Jà de moi n'arez vos delis, 110 Tant come vive la vostre amie. En vos n'a loiauté demie, Vos ne devez, bien dire l'ose, Moi requerir de tele chose, Vos i avez vo sairement. Et cilz li respondi briément, Qui fu souprins de ses paroles Decevens, atraians et moles, Ou mourir t'esteut maintenant, Ou faire mon comandement. 120 Miex ain mourir, se morir doi, Que por vos face tel desroi

Contre ceax à cui suiz donée,

Qui m'ont de lor amor douée;

Jà non ferai, coment qu'il praigne,

Vos le diriez à ma compaigne.

Ainsi au Chevalier argue,

Dont la prent, et en lit la rue,

Et en vot faire son plaisir.

Que jà à ce ne me menrois,
Que yo talent de moi façois,
Fait cele, se n'est en tel guise
Que ma compeigne soit ocise,
Qu'en li n'a point de loiauté,
Ne je ne pris riens sa bonté;
Tant l'a cele forment despite
Par les paroles qu'ele a dite,
Que li Chevaliers li otroie.

Li Chevaliers va cele querre,

Des quarriax la rué à terre,

Et cele chiet morte pasmée,

Come cele qui fu acourée.

Lendemain si compaignon vindrent,

Et lor parlement à li tindrent,

Où lor soignans alée estoit.

Cil lor respont qu'il ne savoit.

Tant la quistrent, et tant alerent,

Ou'au fossez morte la trouverent.

Dont li demandent l'ocoison,
Por coi morut, par tel raison.
Li Chevaliers conté lor a
Coment la fame l'argua,

III.

E

A faire einsis l'occision;
Le fait et la narration
Lor a conté, ce est la somme.
Li Chevalier furent prodome,
Lor compaignon pas ne tuerent.

Adonc la fame entr'ax hucherent,
Pour qu'avoit fait tel murtre faire,
Et sa compaigne einsis defaire.
Cele respont jel' vos dirai,
Que jà d'un mot n'en mentirai.
Dou deul que de ma compeigne avoie,
Pour ce c'on lui faisoit plus joie
Qu'à moi, si com il me sembloit,
Et de vos miex amée estoit,
Pour soupeçon de jalousie,

Par hayne traicte et d'envie,
Por ce la haïoie si forment,
Qu'il ne me chaut de quel torment
Desormais morir me faciez;
Mais se respitier me voliez,
Ce que nous deux fere souliens
Feroie, jà n'en faudroit riens.
Li Chevalier l'ont respitié
Que ne fu pas à mort jugié.
Moult se pena d'aus bien servir,

Pour que lor gré puit desservir.

Tant fist, qu'aussi bien les servoit,

Com lors quant deux en i avoit,

Ne ne se vont aparcevant,

De deffaut nul ne que devant.

Einsis fust par ceste aventure

Délivrée de mort obscure.

#### FABLIAUX ET CONTES.

Des Chevaliers fu si privée, Que ses services lor agrée; Onc ne recrut de lor amor, Ne tost, ne tart, ne nuit, ne jors

Ne tost, ne tart, ne nuit, ne jor;
Ains lor livroit assez estor,

192 Car chascun l'avoit à son tor.

Explicit d'une Femme pour cent Hommes.

## DOU PET AU VILAIN.

PAR RUTEBEUF.

Manuscrit 7218, 7615 et 7633.

En Paradis l'espéritable Ont grant part la gent cheritable, Mais cil qu'en aus n'ont charité, Ne bien, ne pais, ne loiauté, Si ont failli à cele joie, Ne ne cuit que jà nus en joie, S'il n'a en li pitié humaine. Ce di-je por la gent vilaine, C'onques n'amerent Clers ne Prestre Si ne cuit pas que Diex lor prestre En Paradis ne leu ne place. Onques à Jhesu Crist ne place Que vilainz ait herbergerie Avec le Fil sainte Marie: Car il n'est raison ne droiture, Ce trovons-nos en escriture;

10

Paradis ne pueent avoir Por deniers ne por autre avoir; Et à enfer r'ont-il failli,

Dont li maufez sont maubailli;
Si orroiz par quel mesprison
Il perdirent celle prison.
Jadis fu un vilains enfers;
Appareillez estoit enfers
Por l'ame au vilain recevoir;
Ice vou di-je bien por voir,
Uns Deables i ert venuz,
Par cui li drois ert maintenuz.
Un sac de cuir au cul li pent,

Maintenant que léanz descent,
Que li maufez cuide sans faille
Que l'ame par le cul en saille.
Mais li vilains por garison
Avoit ce soir prise poison,
Tant ot mengié bon buef aus aus,
Et dou gras humé qui fu chaus,
Que la pance ne fu pas mole,
Ains li tent com corde à citole,
N'a mais doute qu'en soit periz,
Car si puet poirre, il est gariz.

N'a mais doute qu'en soit periz,

Car si puet poirre, il est gariz.

A cest effort forment s'efforce,

A cest effort met-il sa force;

Tant s'efforce, tant s'esvertue,

Tant se torne, tant se remue,

C'uns pet en saut qui se desroie,

Li saz emplist, et cil le loie,

Quar li maufés par penitence

Li ot aus piez folé la pance;

Et en dit bien en reprovier,

Que trop estraindre fait chier.

Tant ala cil qu'il vint à porte,

A tout le pet c'où sac aporte;

En enfer jette et sac et tout,

Et li pez en sailli about.

Estes-vous chascun des maufez

Mautalentiz et eschauffez,

Et maudient l'ame à vilain;

Chapitre tindrent lendemain,

Et s'accordent à cel acort

Que jamais nus ame n'aport,
Qui de vilain sera issue;
Ne puet estre qu'ele ne pue.
Ainsint s'acorderent jadis,
Qu'en enfer ne en Paradis,
Ne puet vilains entrer sans doute,
Oï avez la raison toute.

Rutebuez ne set entremetre
Où l'en puist ame à vilain metre,
Qu'elle a failli à ces deux regnes;
Or voit chanter avec les raines,
Que c'est li mieudres qu'il i voie,
Où il teigne droite la voie,
Por sa penitence alegier,
En la terre au pere Audigier (\*);
C'est en la terre de Cocusse,

76 Où Audigiers chie en s'aumusse.

(\*) C'est le nom d'une pièce de Poésie que l'on trouvera dans le 1v° volume de ce Recueil.

Explicit dou Pet au Vilain.

## C'EST LI TESTAMENT DE L'ASNE.

#### PAR RUTEBEUF.

Manuscrit 7633.

Qui vuet au siécle à honeur vivre, Et la vie de seux ensuyre Qui beent à avoir chevance, Mout trueve au siecle de nuisance, Qu'il at mesdizans davantage, Qui de ligier li font damage, Et si est tous plains d'envieux; Jà n'iert tant biaux ne gracieux, Se dix en sont chiez lui assis, Des mesdizans i aura six, 10 Et d'envieux i aura nuef. Par derrier ne prisent un oés, Et par devant li font teil feste, Chascuns l'encline de la teste. Coument n'auront de lui envie Cil qui n'amandent de sa vie, Quant cil l'ont qui sont de sa table Oui ne li sont ferm ne metable (\*)? Ce ne puet estre, c'est la voire. Je le vos di por un Prouvoire 20 Oui avoit une bone Esglise; Si ot toute s'entente mise

<sup>(\*)</sup> Metable. Il faut lire estable ; c'est une faute dans le Manuscrit.

A lui chevir et faire avoir,
A ce ot tornei son savoir.
Asseiz ot robes et deniers,
Et de bleif toz plains ces greniers,
Que li Prestres savoit bien vendre;
Et pour la vendue attendre
De Paques à la saint Remi,
Et si n'éust si boen ami,
Qui en péust riens née traire,
S'om ne li fait à force faire.

30

40

50

Un asne avoit en sa maison, Mais teil asne ne vit mais hom, Qui vint ans entiers le servi; Mais ne sai s'onques teil serf vi. Li asne morut de viellesce, Qui mout aida à la richesce. Tant tint li Prestres son cors chier, C'onque nou laissast acorchier, Et l'enfoi où semetiere; Ici lairai ceste matiere. L'Evesques ert d'autre maniere, Que covoiteux ne eschars n'iere, Mais cortois et bien afaitiez. Que cil fust jà bien deshaitiez, Et véist preudome venir, Nuns nel péust el lit tenir. Compeignie de boens Crestiens Estoit ces droiz fisiciens, Touzjors estoit plainne sa sale.

Sa maignie n'estoit pas male; Mais quanque li Sires voloit, Nuns de ces sers ne s'en doloit;

E4

60

Cil ot mueble, ce fut de dete, Car qui trop despent, il s'endete.

Un jour grant compaignie avoit Li preudons, qui toz biens savoit, Si parla-l'en de ces Clers riches,

Et des Prestres avers et chiches,

Qui ne font bontei ne honour

A Evesque ne à Seignour.

Cil Prestres i fut emputeiz,

Qui tant fut riches et monteiz;

Ausi bien fut sa vie dite

Con ci la véissent escrite,

Et li dona-l'en plus d'avoir

Que troi n'em péussent avoir:

Car hom dit trop plus de la choze

Que on n'i trueve à la parcloze.
Ancor a-t-il teil choze faite,
Dont granz monoie seroit traite,
S'estoit qui la méist avant,
Fait cil qui wet servir devant,
Et c'en devroit grant guerredon.
Et qu'a-il fait, dit li preudon?
Il at pis fait c'un Beduyn,
Qu'il at son asne Bauduyn
Mis en la terre benéoite.

Sa vie soit la maléoite,
Fait l'Evesques, se ce est voir,
Honiz soit-il, et ces avoirs.
Gautier, faites le nos semondre,
Si orrons le Prestre respondre
A ce que Robers li mest seure;
Et je di, se Dex me secourre,

Se c'est voirs, j'en aurai l'amende:
Je vos otroi que l'en me pande,
Se ce n'est voirs que j'ai contei,
Si ne vos fist onques bontei.

90

Il fu semons, li Prestres vient,
Venuz est, respondre convient
A son Evesques de cest quas,
Dont li Prestres doit estre quas.
Faux, desleaux, Deu anemis,
Où aveiz-vos vostre asne mis?
Dist l'Esvesques, mout aveiz fait
A sainte Eglise grant meffait;
Onques mais nuns si grant n'oï,

Qui aveiz vostre asne enfoï
Là où on met gent crestienne.
Par Marie l'Egyptienne,
C'il puet estre chose provée,
Ne par la bone gent trovée,
Je vos ferai metre en prison,
C'onques n'oy teil mesprison.
Dit li Prestres, biax très-dolz Sire,
Toute parole se lait dire;
Mais je demant jor de conseil,

Qu'il est droiz que je me conseil
De ceste chose, c'il vos plait,
Non pas que je i bée en plait.
Je wel bien le conseil aiez,
Mais ne me tieng pas apaiez
De ceste choze c'ele est voire.
Sire, ce ne fait pas à croire.

Lors se part li Vesques dou Prestre, Qui ne tient pas le fait à feste; Li Prestre ne s'esmaie mie,

Qu'il set bien qu'il a bone amie,

C'est sa borce qui ne li faut

Por amende ne por deffaut.

Queque foz dort et termes vient,
Li terme vint, et cil (\*) revient;
Vingt livres en une corroie,
Tous sés et de bonne monoie
Aporta li Prestres o soi,
N'a garde qu'il ait fain ne soi.
Quant l'Esvesque le voit venir,

Prestres, consoil aveiz éu,
Qui aveiz vostre sens béu?
Sires, conseil oi-ge sans faille,
Mais à consoil n'afiert bataille,
Ne vos en devez mervillier,
Qu'à consoil doit-on concillier,
Dire vos weil ma conscience,
Et c'il i afiert penitence,
Ou soit d'avoirs, ou soit de cors,
Adons si me corrigiez lors.

L'Evesques si de li s'aprouche,

Que parleir i pout bouche à bouche,

Et li Prestres lieve la chiere,

Qui lors n'out pas monoie chiere,

Desoz sa chape tint l'argent,

Ne l'ozat montreir pour la gent,

En concillant conta son conte.

Sire, ci n'afiert plus lonc conte,

<sup>(\*)</sup> Le Prêtre.

Mes asnes at lonc tans vescu,

Mout avoie en li boen escu;

Il m'at servi et volentiers,

Moult loiaument vingt ans entiers,

Se je soie de Dieu assoux,

Chascun an gaaingnoit vingt sols,

Tant qu'il ot espargnié vingt livres,

Pour ce qu'il soit d'enfer delivres,

Les vo laisse en son testament.

Et dist l'Esvesques, Diex l'ament,

Et si li pardoint ses meffais,

Et toz les pechiez qu'il at fais.

Ensi con vos aveiz oy,

Dou riches Prestres s'esjoy

L'Evesque, por ce qu'il mesprit

A bontei faire li aprist

RUTEBUES nos dist et enseigne,

Qui deniers porte à sa besoigne,

Ne doit douteir mauvais lyens,

Li asnes remest Crestiens.

A tant la rime vos en lais,

Qu'il paiat bien et bel son lais.

170

Explicit li Testament de l'Asne.

10

20

#### CICOMMENCE

## LI DIZ DE FREIRE DENISE CORDELIER.

PAR RUTEBEUF.

Manuscrit 7218 et 7633.

LI abis ne fait pas l'Ermite, S'uns hom en hermitage habite, C'il est de poures draz vestus, Je ne pris mie deux festus Son habit ne sa vestéure, C'il ne mainne vie aussi pure Coume ces habiz nous demoustre. Mais mainte gens font bele moustre, Et mervilleux semblant qu'il vaillent; Il semblent les aubres qui faillent, Qui furent trop bel au florir: Bien dovroient teil gent morir Vilainement et à grant honte. Uns proverbes dit et raconte Que tout n'est pas ors c'on voit luire, Por ce m'estuet, ainz que je muire, Faire un flabel d'une aventure De la plus bele criature Que hom puisse troveir ne querre De Paris juqu'en Aingleterre: Vous dirai coument il avint. Grans gentizhomes plus de vint

L'avoient à fame requise; Mais ne voloit en nule guise Avoir ordre de mariage, Ainz ot fait de son pucelage Veu à Deu et à Notre Dame. La pucele fu gentilz fame; Chevaliers ot estei ces peires, 30 Meire avoit, mais n'ot suer ne frere. Moult s'entr'amoient, ce me semble, La pucele et sa mere encemble; Frere meneur laianz hantoient, Tuit cil qui par illec passoient. Or avint c'uns en i hanta, Qui la Damoizele enchanta; Si vos dirai en queile maniere. La pucele li fist proiere Que il sa mere requéist 40 Qu'en religion la méist; Et il li dist, ma douce amie, Se meneir voliez la vie Saint Fransois, si com nos faison, Vos ne porriez par raison Faillir que vos ne fussiez sainte. Et cele qui fu jà atainte Et conquise, et mate, et vaincue, Si tost com ele ot entendue La raison dou Frere meneur, Si dist, ce Dieux me doint honeur, 50 Si grant joie avoir ne porroie De nule riens come j'auroie, Ce de vostre ordre pooie estre;

A bone heure me fist Dieux neitre,

Se g'i pooie estre rendue. Quant li freres ot entendue La parole à la Damoizele, Si li at dit, gentilz pucele, Si me doint Dieux s'amour avoir, Se de voir pooie savoir 60 Qu'en nostre Ordre entrer vosissiez, Et que senz fauceir péussiez Gardeir vostre virginitei, Sachiez de fine veritei, Qu'en nostre bienfait vos metroie. Et la pucele li otroie Ou'el gardera son pucelage Trestoz les jors de son éage. Et cil maintenant la resut, Par sa guile cele desut, 70 Qui à barat n'i entendi. Desus s'arme li deffendi Oue riens son conseil ne déist, Mais si celéement féist Copeir ces beles treces blondes, Que jà ne le séust li mondes, Et féist faire estaucéure, Et préist teile vestéure, Com à jone home covandroit, Et qu'en teil guise venist droit 80 En un leu dont il ert Custodes. Cil qui estoit plus fel qu'Erodes, S'en part atant, et li mist terme, Et cele a ploré mainte larme, Quant de li departir le voit.

Cil qui la glose li devoit

Faire entendre de sa leson, La mist en male soupeson. Male mort le preigne et ocie! Cele tint tout à prophecie 90 Quan que cil li a sermonei, Cele a son cuer à Dieu donei; Cil r'a fait dou sien à teil don, Qui bien l'en rendra guerredon. Moult par est contraire sa pence Au boen pensei où cele pence; Moult est lor pencée contraire, Car cele pence à li retraire, Et osteir de l'orgueil dou monde : Et cil qui en pechié soronde, 100 Qui toz art dou feu de luxure, A mis sa pencée et sa cure En la pucele acompaignier, Au baig où il se wet baignier,

Où il s'ardra, ce Dieux n'en pence, Que jà ne li fera deffence, Ne ne li saura contredire Chose que il li weille dire. A ce va li Freres pensant,

110 Et ces compains en trespassant, Qui c'esbahit qu'il ne parole, Li a dite ceste parole.

Où penceiz-vos, frere Symon? Je pens, fait-il, à un sermon, Au meilleur où je pensasse onques. Et cil a dit, or pencez donques.

Frere Symons ne puet dessence Troveir en son cuer, qu'il ne pence A la pucele qui demeure ;

Et cele desirre mout l'eure
Qu'ele soit ceinte de la corde :
Sa leson en son cuer recorde
Que li Freres li ot donée.
Dedens tiers jor s'en est emblée
De la mere qui la porta,
Qui forment s'en desconforta.

Moult fu à mal aise la mere Qui ne savoit où sa fille ere ; Grant doleur en son cuer demainne

Trestoz les jors de la semainne,
En plorant regrette sa fille.
Mais celle n'i done une bille,
Ains pence de l'i esloignier.
Ces biaus crins a fait reoignier,
Come vallez fu estauciée,
Et fu de boens houziaus chauciée,
Et de robe à home vestue,
Qui estoit par devant fendue;
Pointe devant, pointe derriere,

Et vint en icele meniere

Là où cil li ot terme mis.

Li Freres, cui li anemis

Contraint, et semont, et argue,

Out grant joie de sa venue;

En l'Ordre la fist resouvoir,

Bien sot ces Freres desouvoir.

La robe de l'Ordre li done,

Et li fist faire grant corone,

Puis la fist au moutier venir,

150 Bel et bien s'i sot contenir,

Et en clostre et dedens moutier,
Et ele sot tot son sautier;
Et fu bien à chanteir aprise,
O les Freres chante en l'Esglise
Moult bel et mout cortoisement;
Moult se contint honestement.
Or out Damoizele Denise
Quanqu'ele vot à sa devise;
Onques son non ne li muerent,

160 Frere Denize l'apelerent.

Que vos iroie-ge dizant?

Frere Symons fist vers li tant
Qu'il fist de li touz ces aviaux,
Et li aprist ces geux noviaux,
Si que nuns nez s'en aparsut.
Par sa contenance desut
Tous ces Freres. Frere Denize
Cortoiz fu et de grant servize;
Frere Denize mout amerent
Tuit li Frere qui laians erent.

Mais plus l'amoit frere Symons,
Sovent se metoit és limons,
Com cil qui n'en ert pas retrais,
Et il c'i amoit mieuls qu'estrais:
Moult ot en li boen limonier.
Vie menoit de pautonier,
Et ot guerpi vie d'Apostre,
Et cele aprist sa pater nostre,
Que volentiers la recevoit.

180 Parmi le païs la menoit,
N'avoit d'autre compaignon cure,
Tant qu'il avint par aventure

III.

Qu'il vindrent chiez un Chevalier
Qui ot boens vins en son selier,
Et volentiers lor en dona.
Et la Dame s'abandona
A regardeir frere Denise;
Sa chiere et son semblant avise,
Aparséue s'est la Dame

Que frere Denise estoit fame:
Savoir wet ce c'est voirs ou fable.
Quant hon ot levée la table,
La Dame qui bien fu aprise,
Prist par la main frere Denise;
A son Seigneur prist à souzrire,
En sozriant li dist: biau Sire,
Aleiz vos là defors esbatre,
Et faisons deux pars de nos quatre;
Frere Symon o vous meneiz,

De ma confession oïr.

Lors n'ont talent d'eulx esjoïr

Li Cordelier; dedens Pontoise

Voussissent estre, moult lor poise

Que la Dame de ce parole:

Ne lor plot pas ceste parole,

Car paour ont de parsovance.

Frere Symon de li s'avance,

Puis li dit, quant de li s'apresse,

Dame, à moi vos ferez confesse;
Car ciz Freres n'a pas licence
De vos enjoindre penitance.
Et la Dame li dit, biau Sire,
A cestui wel mes pechiez dire,

Et de confession parleir.

Lors l'a fait en sa chambre aleir,

Et puis clot l'uis, et bien le ferme,

O li frere Denize enferme;

Puis li a dit: ma douce amie,

Qui vos concilla teil folie,

D'entreir en teil religion?

Si me doint Diex confession,

220

Si me doint Diex confession,
Quant l'arme dou cors partira,
Que jà pis ne vos en sera,
Se vos la veritei m'en dites;
Si m'aïst li sainz Esperites,
Bien vos poez fieir en moi.
Et cele qui ot grant esmoi,
Au mielz qu'el puet, de ce s'escuze;
Mais la Dama la fat acralma

Par les raisons qu'el li sot rendre,
Si que plus ne s'i pot deffendre.
A genoillons merci li crie,
Jointes mains li requiert et prie
Qu'el ne li face faire honte.
Trestot de chief en chief li conte,
Com il l'a trait d'enchiez son peire (\*),
Et puis li conta qui ele ere,
Si que riens ne li a celei.

240 La Dame a le Frere apelei,
Puis lui dist, oiant son Seigneur,
Si grant honte, c'onques greigneur
Ne fu mais à nul home dite.
Faux papelars, faux ypocrite,

<sup>(\*)</sup> Il faut lire meire. L'Auteur dit au commencement qu'elle n'avoit point de père.

250

260

Fauce vie meneiz et orde;
Qui vos pendroit à vostre corde,
Qui est en tant de leus noée,
Il auroit fait bone jornée.
Teil gent font bien le siecle pestre,

Qui par defors comblent boen estre,
Et par dedens sont tuit porri.
La norrice qui vos norri,
Fist mout mauvese norreture,
Qui si très bele créature
Aveiz à si grant honte mise.
Iteiz ordre, par saint Denise,
N'est mie boens, ne biaus, ne gens:
Vos deffendeiz aus jones gens
Et les dances et les quaroles,
Violes, tabours et citoles,

Violes, tabours et citoles,
Et toz deduiz de menestreiz.
Or me dites, Sires haut reiz,
Menoit sainz Fransois teil vie?
Bien aveiz honte deservie,
Come faux traitres proveiz;
Et vos aveiz moult bien trovei
Qui vos rendra vostre deserte.
Lors a une grant huche overte,
Por metre le Frere dedens;
Et frere Symons toz adens

Leis la Dame se crucefie,

Et li Chevaliers s'umelie,

Qui de franchise ot le cuer tendre,

Quant celui vit en croix s'estendre;

Sus l'en leva par la main destre,

Frere, dist-il, voleiz-vos estre

De cest afaire toz delivres?
Porchaciez tost quatre cens livres
A marier la Damoizele.

Quant li Freres oit la novele,
Onques n'ot teil joie en sa vie:
Lors a sa fiance plevie
Au Chevalier des deniers rendre.
Bien les rendra cens gages vendre.
Auques seit où il seront pris;
A tant s'enpart, congié a pris.
La Dame par sa grant franchise,

290

300

Retint Damoizele Denise,
N'onques de riens ne l'effrea;
Mais mout doucement li pria
Qu'ele fust trestoute séure,
Que jà de nule créature
Ne sera ses secreiz scéu,
Ne qu'ele ait à home géu,
Ainz sera moult bien mariée.
Choisisse en toute la contrée
Celui que mieux avoir vodroit,
Ne mais qu'il soit de son endroit.
Tant fist la Dame envers Denize,

Qu'ele l'a en boen penceir mise;
Ne la servi mie de lobes,
Une de ces plus beles robes
Devant son lit li aporta,
A son pooir la conforta,
Con cele qui ne s'en faint mie;
Et li at dit, ma douce amie,
Ceste vestirez-vos demain.
Ele méimes de sa main

La vest, ansois qu'ele couchast,

Ne soffrist qu'autres i touchast,

Car privéement voloit faire

Et cortoisement son afaire;

Car sage Dame et cortoise ere.

Privéement manda sa mere

Denize par un sien mesage.

Moult ot grant joie en son corage,

Quant ele ot sa fille véue

Qu'ele cuidoit avoir perdue;

Mais la Dame li fist acroire,

Et par droite véritei croire
Qu'ele ert au Filles Dieu rendue,
Et qu'à une autre l'ot tolue,
Qui laians le soir l'amena,
Que par pou ne s'en forsena.

Que vos iroie-je disant,
Ne lor paroles devisant?
Dou rioteir seroit noians;
Mais tant fu Denize laians,
Que li denier furent rendu.

Après n'ont gaires atendu,
Qu'el fu à son gré assenée,
A un Chevalier fu donée,
Qui l'avoit autrefois requise.
Or ot non ma Dame Denize,
Et fu à mout plus grant honeur

336 Qu'en abit de frere meneur.

Explicit li Diz de Freire Denise Cordelier.

### CI ENCOUMENCE

# DE CHARLOT LE JUIF,

QUI CHIA EN LA PEL DOU LIEVRE.

#### PAR RUTEBEUF.

Manuscrit 7633.

Qui menestrei wet engignier,

Mout en porroit mieulz bargignier; Car mout soventes fois avient Que cil por engignié se tient, Qui menestreil engignier cuide, Et s'en trueve sa bource wide; Ne voi nelui cui bien en chiée. Por ce devroit estre estanchiée La vilonie c'om lor fait, Garson, et escuier forfait, 10 -Et teil qui ne valent deux ciennes. Por ce le di, qu'à Aviceinnes Avint, n'a pas un an entier, A Guillaume le Penetier. Cil Guillaumes, dont je vos conte, Qui est à Monseigneur le Conte De Poitiers (\*), chassoit l'autre jour, Une heure qui ert à sejour.

<sup>(\*)</sup> Frère du Roi S. Louis, bienfaiteur de l'Auteur de ce Fablian, comme on voit par plusieurs de ses ouvrages.

40

Li lievres qui les chiens douta. Moult durement se desrouta: 20 Asseiz foi et longuement, Et cil le chassa durement: Asseiz corut, asseiz ala, Asseiz guenchi et sà et là; Mais en la fin vos di-ge bien Qu'à force le prirent li chien. Pris fu sire coars li lievres: Mais li roncins en ot les fievres. Et sachiez que mais ne les tremble, Escorchiez en fu, ce me cemble. 50 Or pot cil son roncin ploreir, Et mettre la pel essoreir;

Or pot cil son roncin ploreir,
Et mettre la pel essoreir;
La pel, se Diex me doint salu,
Couta plus qu'ele ne valu.
Or laisserons esteir la pel,
Qu'il la garda et bien et bel
Jusqu'à ce tens que vos orroiz,
Dont de l'oïr vos esjorroiz.
Par tout est bien choze commune,
Ce seit chascuns, ce seit chascune,

Ce seit chascuns, ce seit chascune,
Quant un hom fait noces ou feste,
Où il a genz de bone geste,
Li menestreil, quant il l'entendent,
Qui autre chose ne demandent,
Vont là, soit amont, soit aval,
L'un à pié, l'autres à cheval.
Li couzins Guillaume en fit une,
Des noces qui furent communes,
Où asseiz ot de bele gent,

50 Dont mout li fu et bel et gent,

Se ne sai-ge com bien i furent. Asseiz mangerent, asseiz burent, Asseiz firent et feste et joie; Je méismes qui i estoie, Ne vi piesa si bele faire, Ne qui autant me péust plaire. Se Diex de ces biens me reparte, N'est si grant cors qui ne departe. La bonne gent c'est departie, Chascuns s'en va vers sa partie, Li menestreil trestuit huezei, S'en vindrent droit à l'espouzei, Nuns n'i fu de parleir laniers; Doneiz nos, maitres, ou deniers, Font cil, qu'il est drois et raisons, S'ira chascuns en sa maison.

60

70

80

Que vos iroie-je dizant, Ne me paroles esloignant? Chascun ot maitres, nés Challoz Oui n'estoit pas moult biaus valloz. Challoz ot à maitre celui Qui li lievres fist teil anui. Ces lettres li furent escrittes, Bien saellées et bien dites ; Ne cuidiez pas que je vos bois. Challoz en est venuz au bois, A Guillaume ces lettres baille; Guillaume les resut sens faille, Guillaumes les commance à lire, Guillaumes li a pris à dire: Challot, Challot, biauz dolz amis, Vos estes ci à moi tramis

90

100

Des noces mon couzin germain;
Mais je croi bien, par saint Germain,
Que vos cuit teil chose doneir,
Que que en doie gronsonneir,
Qui m'a coutei plus de cent souz,
Se je soie de Dieu assouz.
Lors a apelei sa maignie,

Qui fu sage et bien enseignie,
La pel d'un lievre rova querre,
Por cui il fist maint pas de terre,
Cil l'aporterent grant aleure,
Et Guillaumes derechief jure:
Charlot, se Diex me doint sa grace,
Ne se Dieux plus grant bien me face,
Tant me couta com je te di.
Hom n'en auroit pas samedi,
Fais Charlos, autant au marchié,

Et s'en aveiz mainz pas marchié. Or voi-ge bien que marchéant Ne sont pas toz jors bien chéant.

La pel prent que cil li tendi,
Onques graces ne l'en rendi,
Car bien saveiz, n'i ot de quoi;
Pencis le véissiez et quoi,
Pencis s'en est issus là fuer,
Et si pence dedens son cuer,
Se il puet, qu'il li vodra vendre,

Porpenceiz c'est que il fera,

Et coment il li rendera:

Por li rendre la felonie,

Fist en la pel la vilonie;

Vos savez bien ce que wet dire. Arier vint, et li dist, biau Sire, Se ci a riens, si le preneis. Or as-tu dit que bien seneiz? Oil, foi que doi Nostre Dame, Je cuit c'est la coiffe ma fame, 120 Ou sa toaille, ou son chapel, Je ne te donai que la pel. Lors a boutei sa main dedens; Eis-vos l'escuier qui ot gans, Qui furent punais et puerri, Et de l'ouvrage maitre Horri. Ensi fu deuz fois conchiez, Dou menestreil fu espiez, Et dou lievre fu mal baillis, 150 Oue ces chevaus l'en fu faillis. RUTEBUEZ dit, bien m'en souvient, 152 Qui barat quiert, baraz li vient.

Explicit de Charlot le Juif.

### LE CUVIER.

Manuscrit 7218.

Chascuns se veut mès entremetre De biaus contes en rime metre: Mais je m'en sui si entremis, Que j'en ai un en rime mis D'un marchéant qui par la terre Aloit marchéandise querre.

En sa meson lessoit sa fame, Qui de son ostel estoit Dame; Il gaaignoit à grant mesaise. Et ele estoit et bien et aise. 10 Quant il ert alez gaaignier, Et ele se fesoit baignier Avoec un Clerc de grant franchise. Où ele avoit s'entente mise. Un jour se baingnoient andeux, Si lor en vint un moult grant deuls. Et tele paor que le mestre Por nul avoir n'i vousist estre ; Quar si com il s'entretenoient, Et ensamble se deduisoient, 20 Et li borgois si s'en repere De Provins où il ot afere; Si s'en entre dedenz sa cort, Et la bajasse tost acort A sa Dame que li Clers tient, De son Seignor ne li sovient. Dame, dist-ele, or vous empire, Quar vezici, par Dieu, mon Sire, O lui troi marchéanz ensamble : La Dame l'ot, de paor tremble. 30 Ele et li Clers, sanz atargier, Sont andui sailli du cuvier. Ele sailli hors toute nue, Au plus tost qu'el pot s'est vestue. La Dame qui n'estoit pas fole, L'eve jete desouz la sole De la chambre, si qu'el s'encort Desouz la sole en-mi la cort.

El n'ot le Clers où esloingnier, 40 Si le muça souz le cuvier. Et li borgois descent à pié, Dont ele n'ot pas son cuer lié, Qu'il est venuz à cele foiz. Sire, dist-ele, bien veignoiz, Et vous et vostre compaignie, Dist-ele; mès ne vousist mie Que il fust venuz à cele eure. Cil qui n'ot cure de demeure, Ainz s'en veut r'aler en besoingne, 50 A sa main une nape enpoigne, Qui à la perce estoit pendue, Si l'a sor la cuve estendue, Les autres marcheans apele; A sa fame dist, ma suer bele, Or, ça, fait-il, la soupe en vin, Quar nos volons mettre au chemin.

Au plustost qu'el pot le va querre, Ouangues il veut delivrement, Moult haoit le demorement. 60 Mais il ne tenoit de mangier

Au Clerc qui ert souz le cuvier, Qui ne menoit pas trop grant feste, Qu'il li menjuent sur la teste. Et li borgois éust corouz,

Et quant cele ot parler de l'erre,

Se il séust le Clerc desouz; Et ele estoit mal assenée,

Qu'elle avoit la cuve empruntée Le jor devant à sa voisine.

Cele a apelé sa meschine, 70

80

Et li comande que grant erre
Alast léenz sa cuve querre,
Fere l'en estuet sa besoingne.
Mais ele ne sot pas l'essoingne,
Ne le Clers qui desouz sejorne.
Et la chamberiere s'entorne,
Au miex que pot fet son message;
Vostre Dame n'est mie sage,
Fait cele qui li dist briefment,
R'alez li dire vitement
Que par mon chief trop me meffet,

Li borgois l'ot, n'en fu pas liez,
Dame, fait-il, car li bailliez
Son cuvier, et si en fera,
Et puis si le vous prestera.
Cele les mains au cuvier tient,
Et dist, ne savez qu'il convient
Aus Dames, ne qu'il estuet fere,

Je n'ai pas de son cuvier fet.

Car par mon chief, que que j'entende,
J'en aurai fet ainz que le rende.
Puis a dist à la chamberiere:
R'alez-vous-en, amie chiere,
Et si dites à vostre Dame
Qu'ele n'est pas si sage fame,
Par mon chief, com je voudroie estre,
Ne set pas quel besoing puet estre.

Cele s'en est tost revenue;

Et quant sa Dame la véue,

Qu'est-ce, fet-el, tu n'en as mie?

Non, Dame, par le Fil Marie;

Ainz dist bien c'onques ne séustes Ou'est besoing, n'onques ne l'éustes; Ouar se très bien le séussiez, Jà hasté ne li éussiez.

Quant cele se fust apenssée,

Lasse, fet-ele, trop sui hastée, Par mon chief si ai fet que fole, Le mestre le tient de l'escole; 110 Or poroit ore moult bien estre Qu'ele a desouz mucié le mestre. Oiez de qoi s'est porvéue: Un ribaut vit enmi la rue, Qui de sa robe estoit despris, Veus gaaignier, dist-ele, amis? Oil, Dame, n'en doutez mie. Va donc, dist-ele, tost, si crie Le feu enz enmi cele rue, Et de bien crier t'esvertue; L'en le tendra tout à folie, Et à grande ribauderie,

120

Puis t'en revien par ma meson, De ta paie ferai le don. Dame, dist-il, point ne m'esmaie, Quar j'aurai bien de vous ma paie. En mi la voie a pris son leu, A haute voiz crie le feu De quanqu'il pot à longue alaine,

Ausi com la vile en fust plaine. 150 Et quant li marchéant l'oïrent, Trestuit ensemble au cri saillirent, Et li ribaus d'iluec s'en part, Si s'enfui de l'autre part.

Moult se tienent à mal bailli, Quant au ribaut orent failli, Et dient tuit, il estoit yvre. Et la borgoise se délivre Du Clerc, maintenant l'en envoie,

Qui n'ot cure de plus atendre.

Or puet cele son cuvier rendre,
Qui moult a esté effraée.

Ainsi s'est cele délivrée,
Qui moult savoit de la chevance,
Quar apris l'avoit de s'enfance;
S'ele n'éust besoing éu,
Ele n'éust jamès seu
Le grant besoing de sa voisine.

Tout ainsi cis Fabliaus define.

Explicit du Cuvier.

## LE LAY D'ARISTOTE.

PAR HENRI D'ANDELI.

Manuscrits 7218 et 7615; et n° 1830 de Saint Germain.

DE biaus mos conter et retrere
Ne se doit-on mie retrere;
Ainz doit-on volentiers entendre
Biaus mos, quar on i puet apprendre
Sens et cortoisie en l'oïr,
Dont bien se doivent esjoïr
Li bons, quar c'est droiz et coustume;
Mais li mauvès en font la frume

Esraument

Esraument que il dire l'oent, Ausi com li un le bien loent, 10 Et vont la bone gent loant, Le despisent li mesdisant, Quant il pis ne lor pueent fere, Quar envie est de lor afere, Qu'ele maint tout adès el cuer A ceus qui sont mis en tel fuer, Qu'il n'oent de nului bien dire, Qu'il ne le vueillent contredire. Si me merveil por qoi il poise Gent felonesse et peu cortoise, 20 Por quoi metez-vous sor autrui Vostre meffet et vostre anui? Ci a trop fol escusement, Vous pechiez deus fois mortelment; L'une est de mesdire entremetre, Et li autre c'est desus metre Vostre mesdit, voz felonie, Certes est cruex vilonie; Mais envie point ne s'estanche. Je ne vorrai faire arrestance, 30 Ne demorer ici endroit, Ge croi que petit me vaudroit A blasmer les crueus felons, C'on puet apeler guenelons, Qui retenir ne se porroient De mesdire, s'il ne moroient, Tant i sont mis et afetié. Or revendrai à mon ditié

D'une aventure qu'emprise ai,

Dont la matere moult prisai,

Quant je oi la novele oïe, Qui bien doit estre desploïe; Et dire par rime et retrere Sanz vilonie, et sanz retrere; Quar œvre où vilonie cort, Ne doit estre noncié à Cort, Ne jor que vive en mon rimer Ne quier de vilonie ouvrer, Ne le l'empris, ne n'emprendrai, Ni vilain mot n'i repandrai 50 En dit, n'en œvre que je face, Quar vilonie si defface Totes riens, et tolt sa savor, Ne jà ne me ferai trovor De nule riens en mon vivant, Où vilain mot voist arrivant. Ainz dirai de droit examplere Chose qui doit valoir et plere, C'ert en leu de fruit et d'espece. Nous trovons que li Rois de Gresse 60 Alixandres, qui si fu Sire, Qui à tant Prince moustra s'ire, Por aus abessier et donter, Et por lui croistre et amonter; Ce li fist larguece sa mere, Qui à toz avers est amere, Et douce à toute large gent, Que tant come avers aime argent, Le het larges por soustenir, Por ce que bien n'en puet venir 70 Por tant qu'il soit mis en estui. Onques n'ot pooir sur cestui

Riens qui venist d'argent ne d'or,
Ainz fist de Chevaliers tresor:
Ce ne font pas li autre Prince,
Quar chascun recopp et rechine,
Et muce et respont si le sien,
Hennor n'en a, ne autre bien.
Cil que on apele Alixandre,
Recuilli por partot espandre;
Tot ot, tot prist et tot dona,

80

Recuilli por partot espandre;
Tot ot, tot prist et tot dona,
Quar à largece abandona
Le franc por mielz son poir faire:
Repairer vueil à mon afaire.
Li Sires de Gresse et d'Egite
Avoit desouz ses piez sougite
De novel Ynde la major,
Où ert demorez à sejor.
Se vous me voliiez enquerre

90 Porqoi demoroit en la terre
Si volentiers, et tenoit qoi,
Bien vos dirai reson por qoi.
Amors qui tout prent et embrace,
Et tout aert et tout enlace,
L'avoit jà si en buies mis,
Qu'il ert devenuz fins amis,
Dont il ne se repentoit mie;
Quar il avoit trové amie
Si bele c'on pot souhaidier.

N'avoit cure d'aillors plaidier,
Fors qu'avoec lui manoir et estre;
Bien est amors poissanz et mestre,
Quant du monde le plus poissant
Fet si humble et obéissant,

Qu'il ne prent nul conroi de lui,
Ainz s'oublie tout por autrui.
C'est droiz qu'amors est de tel pris,
Que puisqu'ele a un home empris,
N'i doit-il avoir nul desroi,

Qu'autant a amors sor un Roi
De droit pooir, ce est la somme,
Come sor tout le plus poure home
Qui soit en Champaigne n'en France,
Tant est sa Seignorie franche.
Li Rois avoec s'amie maint,
S'en parolent maintes et maint
De ce que en tel point s'afole,
Et que maine vie si fole.
Onques d'avoec lui ne se muet,
Com cil qui refuser nel' puet:
Ainsi le velt amors et cele

Com cil qui refuser nel puet:
Ainsi le velt amors et cele
Qui l'a point d'ardant estancele;
D'ardant estancele l'a point
Cele qui si l'a mis à point;
Por quant ele n'en est pas quite,
Ainz est si partie la luite,
Que ge n'en sai le meillor prendre.
Garde avers que cuers puet esprendre,
Qu'est la pucele enamorée;
Et si fait iluec demorée,

20 Et si fait iluec demorée,
Ce n'est mie molt grant merveille,
Puisque volentez li conseille.
Il li covient, ce n'est pas doute,
Por fornir sa volenté tote,
Ou il defferoit le commant
Qu'amors commande à fin amant.

Moult de sa gent parler n'en osent, Mais par derriere moult l'en chosent. Quant son mestre Aristote l'ot,

Belement à conseil l'a mis,
Si dist, mar avez deguerpis
Toz les Barons de vo roiaume,
Por l'amor d'une estrange fame.
Alixandres li respondi,
Tantost com dire li oï,
Quantes en i convient-il donques?
Je cuit que cil n'amerent onques,
Qui por fol m'en voudrent clamer

C'on n'en puet c'une seule amer;
Ne n'en doit par droit plere c'une,
Et qui de ce home rancune,
S'il maint là où ses cuers li rueve,
Petit d'amors dedenz li trueve.
Aristote qui tout savoit
Quanques droite clergie avoit,
Respont au Roi et se li conte
Que on li tornoit à grant honte
De ce qu'en tel point se demaine;
160 Que toute entiere la semaine

Cue toute entiere la semaine
Et avoec s'amie et arreste,
Qu'il ne fet ne solaz ne feste
A sa Chevalerie toute.
Je cuit que vous ne véez goute,
Rois, dist Aristote son mestre,
Or vous puet-on bien mener pestre
Tout issi come beste en pré,
Trop avez le sens destempré,

180

Quant por une meschine estrange

Voz cuers si durement se change,
C'on n'i puet mesure trouver:
Je vous vueil proier et rouver
A departir de tel usage,
Quar trop i paiez le musage.
Ainsi chastoie son signor
Maistre Aristote por s'amor;
Et li Rois debonnairement
Li respondi honteusement

Qu'il s'en garderoit volentiers,
Come cil qui est siens entiers.
Alixandres ainsi demeure,
Et atent maint jor et mainte eure,
Qu'à s'amie ne va, n'aproche,
Por le dit et por le reproche
Qu'il oï son mestre reprendre;
Mès sa volentez n'est pas mendre,
Encor n'i voist-il come il seut;
Mès miex l'en aime, et miex l'en veut
Que il ne fist à nul jor mais.

Paor de mesprendre et esmais
L'en font estre son gré tenir,
Mais il n'a pas le souvenir
Laissié ensanble avec la voie,
Qu'amors li ramembre et ravoie
Son cler vis, sa bele façon,
Où il n'a nule retraçon
De vilenie ne de mal,
Front poli plus cler de cristal,
Beau cors, bele bouche, blond chief.

200 Ha! fait-il, com à grant meschief

Vuelent tole gent que ge vive!

Mes maistres velt que ge estrive

Vers ce qui enz el cuer me gist,

Tant me destraint, tant me sogist

Autruis grez que m'en tieng por fol,

Quant por autrui voloir m'afol.

Ce est folie, ce me sanble:

Mes maistres et mi home ensanble

Ne sentent pas ce que ge sent,

Et se ge plus à ax m'asent.

Et se ge plus à ax m'asent,
Tot ai perdu, ce m'est avis.
Vielt amors vivre par devis?
Nenil, mais à sa volenté.
Ainsi s'est li Rois dementé,
Puis s'en torna véoir celi
Qui molt li plot et abeli.
La Pucele est en piez saillie,

210

220

Qui moult estoit desconseillie
Por la demorée le Roi:
Puis dist, de vostre grant desroi
Me sui bien percéue, Sire,
Finz amans coment se consire
D'aler véoir ce que li plest:
A cest mot pleure, si se test.
Et li Rois li respont, amie,
Or ne vous en merveilliez mie,
El demorer ot achoison,
Mi Chevalier et mi Baron
Me blasmoient trop malement
De ce que trop escharsement

230 De ce que trop escharsement
Aloie et venoie avoec aus;
Et mon mestre dist que c'ert maus,

Qui laidement m'en a repris:
Ne pourquant bien sai qu'ai mespris,
Mès je doutai despit et honte.
Sire, je sai bien que ce monte,
Dist la Dame, se Diex me saut;
Mes s'engins et sens ne me faut,
Par tens m'en voudrai bien venger,

240 Et miex le porrez ledengier,
Et prendre de honte plus male
Vostre mestre chanu et pale,
Se je vif demain jusqu'à none,
Et amors sa force m'en donne,
Qui jà poissance ne faudra,
Ne jà vers moi ne li vaudra
Dyaletique, ne clergie,
Dont saura-il trop d'escremie;
Et s'el perceverez demain,
250 Sire Rois, or vous levez main.

Et s'el perceverez demain,

Sire Rois, or vous levez main,

Si verroiz nature apointer

Au maistre por lui despointer

De son sens et de sa clergie.

Ainz de si tranchant escorgie

Ne fu feruz, ne de si cointe

Com il aura demain acointe,

Se ge puis ne aler ne estre

Le matin devant sa fenestre:

Mar nos a laidi et gabé.

260 Or soiez demain en abé,
Aus fenestres de cele tor,
Et je porverrai mon ator.
Alixandres moult s'esjoi
De ce que dire li oï,

Puis l'acola estroitement. Si li dist debonnairement: Moult estes vaillanz, biauz cuers dous, Et se je aim autrui que vous, Si me doinst Diex mauvés acueil, Amors ai teles com je vueil, Si qu'à nul autre ne claim part. A tant de s'amie se part, Si s'en va, et cele demeure. Au matin quant fu tens et eure, Sans esveillier autrui se lieve, Quar li levers pas ne li grieve; Si s'est en pure sa chemise, Enz el vergier souz la tor mise,

270

En un bliaut ynde gouté 280 En la matinée d'esté, Et li vergers plains de verdure, Si ne doutoit pas la froidure; Si fesoit douz et goi oré; Bien l'avoit nature enfloré, Son cler vis de lys et de rose, N'en toute sa taille n'ot chose Qui par droit estre n'i déust, Et si ne cuidiez qu'ele éust Loié, ne guimple, ne bende: Si l'embelist moult et amende 290

Sa bele treche longue et blonde, N'a pas deservi qu'on la tonde. La Dame qui si biau chief porte, Parmi le vergier se deporte; Si va escorçant son bliaut, Et va chantant non mie haut.

« Or la voi (\*), la voi, la voi, « La fontaine i sort serie, « Or la voi, la voi, m'amie,

300 « El glaiolai desouz l'aunoi, « Or la voi, la voi, la bele « Blonde, or la voi ».

> Quant li Rois la chançon entent, Qui son cuer et s'oreille tent A la fenestre por oïr, Moult l'a fet s'amie esjoïr De son dit et de son chanter; Ancui se porra bien vanter, Son mestre Aristote d'Ataine,

Qu'amors bone leaus lontaine
Se desirent à aprochier,
Ne mès n'en ira reprochier
Le Roi, ne ne dira anui,
Quar il trovera tant en lui,
Et ert de volenté si yvres.
Levez est, si siet à ses livres,
Voit la Dame aler et venir,
Au cuer li met un souvenir
Tel que son livre li fet clore;

Hé, Diex, fet-il, quar venist ore
Cil miréors plus près de ci,
Si me metroie en sa merci.
Coment se m'i metroie donques?
Non feroie, ce n'avint onques
Que je qui tant sai et tant puis,
Tant de folie en mon cuer truis,

<sup>(\*)</sup> Chanson.

C'un seul véoirs tout mon cuer oste; Amors veut que le tiengne à oste, Mès honor le tient à hontage Tel souvenir et tel hommage. 550 Avoi! qu'est mon cuer devenuz, Que je sui toz viex et chenuz, Lais, et pales, et noirs, et maigres, En filosofie plus aigres Que nus c'on sache, ne ne cuide: Mal ai emploié mon estuide, Qui onques ne finai d'aprendre, Or me desaprent por miex prendre Amors qui maint preudome a pris, 340 S'ai en aprendant desapris;

S'ai en aprendant desapris;

Desapris ai en aprenant,

Puisqu'amors me va si prenant,

Et dès que ne m'en puis requeure,

Au convenir soit et droiz queure,

Ne jà por moi droiz ne remaigne,

Viegne amors herbergier, or viegne

En moi, ge n'en sai el que dire,

Puisque ge nel' puis contredire.

Si com li mestres se demente,

Jassembla de plusors flors;

Au fere li sovint d'amors,

Si chante en cueillant les floretes.

<sup>«</sup> Ci me retient amoretes; ab h a te

<sup>«</sup> Douce trop vous aim,

<sup>«</sup> Ci me tienent amoretes,

<sup>«</sup> Où je tieng ma main ».

Ainsi chante, ainsi s'esbanoie, Mestre Aristote moult anoie

- De ce qu'ele plus près ne vient.

  Ele sait bien quanqu'il covient

  A lui eschaufer et atrere;

  De tel sajete le veut trere,

  Qui cointement soit empenée.

  Tant s'est travaillie et penée,

  Qu'à sa volenté l'a atret:

  Tout belement et tout à tret

  Son chapel en son biau chief pose,

  Ne fait sanblant de nule chose
- Que maistre Aristote aperçoive;
  Et por ce que miex le deçoive,
  Et plus bel le voist enchantant,
  Vers la fenestre va chantant
  Les vers d'une chançon de Toile,
  Quar ne veut pas que cil se çoile,
  Qui tout a mis en la querelle.
  « Lez un vergier, lez une fontenelle,
  « Siet fille à Roi, sa main à sa maisselle,
  « En souspirant son douz ami apele,
- « Ahi, Quens Guis, la vostre amor
  « Me tot solas et ris ».

  Quant ele ot ce dit, si s'en passe
  Lès la large fenestre basse,
  Et cil par le bliaut l'aert,
  Qui trop cuidoit avoir suffert,

  Tant a desirré la pucele.
  A cest mot chéi l'estincele
  Toute jusqu'à terre au vil chat,
  Qui pris est sanz point de rachat.

Qu'est-ce, fet-ele, Diex aïe!
A foi, qui m'a ci retenue?
Dame, bien soiez-vous venue,
Fet cil qui provos est et maire,
De la folie qui le maire.
Sire, ce dist la Dame, avoi!
Estes-vous ce que je ci voi?
Oïl, dist-il, ma douce Dame,
Por vous mettrai et cors, et ame,

Tant m'a fet amors et nature,
Que de vous partir ne me puis.
Ha, Sire, fet-ele, despuis
Qu'ainsi est que vous tant m'amez,
Jà par moi n'en serez blasmez;
Mès la chose est moult mal alée,
Ne sai qui m'a au Roi meslée,
Et lui blasmé de ce que tant
S'aloit o moi esbanoiant.

Que par moi sera rapesiez

Et li mautalens et li cris,

Et li blasmes, et li estris,

Quar li Rois m'aime et crient et doute

Plus que s'autre mesnie toute;

Mès por Dieu céens vous traiez,

Et mon desir me rapaiez

De vostre cors gent et joli.

Mestres, ainçois qu'à vous foli,

Dist la Dame, vous covient fere Por moi un moult divers afere, Se tant estes d'amors souspris;

Quar uns moult granz talenz m'est pris
De vous un petit chevauchier
Desus ceste herbe en cest vergier;
Et si vueil, dist la Damoisele,
Qu'il ait sor vo dos une sele,
Si serai plus honestement.
Li mestres li respont briefment

Que ce fera-il volentiers,
Com cil qui est siens toz entiers.
Bien l'a mis amors à desroi,
Quant la sele d'un palefroi
Li fet conporter à son col;
Or croi qu'il sanblera bien fol,
Quant de sor le col li est mise,
Et cele s'en est entremise,
Tant qu'ele li met sor le dos.
Bien fet amors d'un viel rados,

Que tout le meillor Clerc du mont
Fet come roncin enseler,
Et puis à quatre piez aler
A chatonant par dessus l'erbe.
Ci vous di example et proverbe,
Gel' saurai bien à point conter.
La Damoisele fet monter
Sor son dos, et puis si la porte,
Et Alixandre se deporte

450 En véoir et en esgarder
Celui qui sens ne pot garder
Qu'amor ne l'ait mis à folie :
Et la Damoisele trop lie

Aval le vergier le conduit.

En lui chevauchier se déduit,

Et chante haut et à voiz plaine.

« Ainsi va qui amors maine

« Pucele plus blanche que laine;

« Mestre musars me soustient,

« Ainsi va qui amors maine,

460

« Et ainsi qui les maintient ».

Alixandres ert en la tor,
Bien ot véu trestout l'ator;
Qui li donast trestout l'empire,
Ne se tenist-il pas de rire.
Mestre, dist-il, por Dieu que vaut ce,
Je voi moult bien c'on vous chevauche;
Coment, estes-vous forsenez,
Qui en tel point estes menez?
Vous me féistes l'autre foiz

Vous me féistes l'autre foiz
De li véir si grant defoiz,
Et or vous a mis en tel point,
Qu'il n'a en vous de reson point;
Ainz vous metez à loi de beste.
Aristote drece la teste,
Et la Damoiselle descent;
Lors respondi honteusement:
Sire, fet-il, vos dites voir,
Mais or poez apercevoir,

480 Ge oi droit et doutai de vous,
Que en droit jovent ardez-vous,
Et en feu de droite jonece,
Quant je, qui sui plains de viellece,
Ne poi contre amors rendre estal,
Qu'ele ne m'ait torné à mal

Si grant com vous avez véu. Quanques j'ai apris et léu, Me deffet amors en une eure, Qui toute rien taut et deveure;

490 Et bien sachiez certainement,
Puisqu'il m'estuet apertement
Fere folie si aperte,
Vous n'en poez partir sans perte,
Ne sanz blasme de vostre gent.
Moult s'est rescous et bel et gent
Aristote de son meschief;
Et la Dame est venue à chief
De trestout quanques empris a,
Et li Rois forment l'en prisa,

Quant de son mestre l'a vengié,
Qui l'ot blasmé et laidengié.
Mès tant s'en fu bien escusez
De ce qu'ainsi fu amusez,
Qu'en riant li Rois li pardone,
Et ses mestres li abandone
Sa volenté à parfurnir,
Quar n'a reson au retenir.
Or vueil une demande fere
En cest Dit et en cest afere,

Dont je trai Chaton à garant,
Qui fet l'auctorité parant,
Qui bons Clers fu et sages hom:
Turpe est doctori cùm culpa redarguit ipsum.

Chatons dist en cest vers la glose, Que quant on est repris de chose C'on a blasmé à fere autrui, Puis c'on en a blasme et anui:

C'est

C'est grant folie qui ce fet,
Son sens amenuise et deffet;
520 Voirs fu qu'Aristote blasma
Alixandre, et mesaesma,
Qui tant s'estoit mis en amer,
Et puis se lessa entamer
Si en amor à une foiz,
Qu'il n'ot en lui point de defoiz,
Et cil l'ot par force entrepris,
En doit-il estre en mal repris?
Nenil, quar amors l'efforça,
Qui sa volenté li dona
530 Sor toz et sor toutes ensemble

Dont n'a li mestres, ce me samble,
Nule coupe en sa mespresure:
Ne l'a pas fet par apresure,
Mais par droiture droite et fine.
HENRIS ceste aventure fine,
Qui dist et si monstre en la fin,
C'on ne puet decevoir cuer fin,
Ne oster de sa volenté,
Puis qu'amors l'a en volenté

Et cil qui de ce se veut faindre;
Et cil qui de ce se veut faindre,
N'est mie trop loiaus amere,
Puis que s'amors lui samble amere.
Quar miex ne puet-on endurer
Amors que par dessavorer.
Por celui mal bien plere doivent,
Qu'après les maus les biens reçoivent,
Par maintes foiz li mal traiant,
Qu'aussi amors vont assaiant;

550 Si set-ele r'asséurer Qui puet en leauté durer, S'atende et sueffre en son martire. Quar à joie li revient s'ire. Si puet-on par cest dist aprendre C'on ne doit blasmer ne reprendre Les amies ne les amans, Qu'amors a pooir et comans Par deseur toz et deseur toutes, Et d'euls fet ses volentez toutes, 560 Et tret à honor toz ses fez. Despuis que cil en soustient fez, Qui fu mestre en toute science, Bien devons prendre sapience, Selonc ce que nous mains savons, Les maus que por amors avons, Quar qui por amors sueffre maus, Bien li set merir ses travaus Que li amant sueffrent por li. Veritez est et je le di,

570 Qu'amors vainc tout et tout vaincra,

571 Tant com cis siecles durera.

Explicit li Lais d'Aristote.

## LI LAIS DE L'OISELET.

Manuscrits,  $n^{os}$  7218, 7615; et M.  $\frac{2\pi}{3}$ , N. 2 de Notre-Dame.

IL avint jadis à un tans, Bien a passé plus de cent ans,

Ou'il estoit un riches vilains, De son non ne sui pas certains; Mais riches iert de grant maniere, De prez, de bois, et de riviere, Et de quanqu'affiert à riche home, Se dire vous en veil la somme. Il avoit un manoir si bel, N'a borc, n'a vile, n'a chastel; 10 Et se je vos en veil conter, En tout le monde n'ot son per. Ne si bel ne si delitable. Li contes vos sambleroit fable, Qui vos en diroit la facon; Je ne cuit que jamais face-on Tel donjon, ne si riche tor; Quar riviere coroit entor, Qui tout enclooit le porpris: Et li vergiers qui fu de pris, 20 Estoit d'arbres et d'eve enclos. Cil qui le fist ne fu pas fos, Ainz fu un Chevaliers gentis, Après le père l'ot li fis Qui le vendi à cel vilain, Ainsi ala de main en main: Bien savez que par malvais hoir Dechiéent viles et manoir.

> Li vergiers fu biax à devise, Herbes y ot de maintes guise, Que je ne sai mie nommer; Mais je vos puis por voir conter Qu'il y avoit roses et flors, Qui getoient moult granz odors,

30

Et espices de tel maniere, C'une arme gissant en litiere, Qui malade fu et anferme, S'en alast toute saine et ferme, Por tant que el vergier géust,

Tant c'une nuit passée i fust,
Et de ses herbes fust garis.
Et li praiaus fu si onnis,
Qui n'y avoit ne mont ne val,
Et li arbre tuit par ygal
Estoient d'un grant contremont;
Il n'ot si bel vergier où mont.
De tel fruit ne demandissiez
Que vos trover n'i pouissiez;
Et si duroit en tous les tens.

50 · Cil qui le fist, fut moult sachans, Il fu tos fais par nigromance, Si faisoit-on mainte esprovance.

Li vergiers fu et lez et lons,
Et à compas tout en roons,
Et enmi ot une fontaine,
Dont l'iaue estoit et clere et saine;
Et surdoit de si grant randon,
Com s'ele boulist de randon,
S'iert ele plus froide que marbres.
Ombre li fist li plus biax arbres,

S'iert ele plus froide que marbres.

Ombre li fist li plus biax arbres,
Dont les branches lez s'estendoient,
Qui sagement duites estoient;
Foilles i avoit à plenté
En tout le plus lonc jor d'esté:
Quant ce venoit el mois de May,
N'i péussiez choisir le ray

Dou souloil, tant par ert ramus.

Moult devoit estre chier tenus,

Quar il est de tele nature

Qu'en tous tens sa foille li dure;

Vens ne orez, tant ait grant force,

N'en abat jus foille n'escorce.

70

80

90

Li pins fu delitous et biaus,
Chanter i venoit uns oisiaus
Deus foiz le jor et puis niant;
Et si sachiez à esciant
Qu'il i venoit la matinée,
Et puis après à la vesprée.
Li oisiax fu merveilles gens;
Moult seroit granz detriemens,
Se vos disoie sa façon.
Il estoit menres d'un moisson,
Et fu plus grant du roietel;

Si chantoit si bien et si bel,
Lorsignot, melle ne mauvis,
Ne l'estornel, ce m'est avis,
Chans d'aloe, ne de kalendre
N'estoit si plaisans à entendre
Com iert li siens, bien le sachiez.
Et si estoit si affaitiez

De dire lais, et noviax sons,
Et rotruhenges et chançons,
Gigue, ne harpe, ne viele
Ne vaucissent une cenele:
Car ens el chant ot tel mervoille,
Qu'ainz nus hom n'oi sa paroille;
Quar tel vertus avoit li chanz,
Que nus hom ne fust si dolanz,

Pour coi l'oisel chanter oist,

Et obliast ses grans dolors,
Et si represist ses amors,
Maintenant fust d'amors soupris,
Et cuidast estre de tel pris
Com est Empereres ou Rois,
Mais qu'il fust vilains ou borjois;
Et si éust cent ans passez,
Si fust-il au siecle remez,
S'oïst de l'oisillon le chant,

Qu'il fust meschins et Damoisiaus,
Et si cuidast bien li Dansiaus
Estre ammeres de Dames beles,
De meschines et de puceles.

Mais une autre mervoille y ot,
Que li vergiers durer ne pot,
Se tant non que li oisillons
I venist chanter les douz sons;
Car de chant issent les amors,

Qui en vertu tienent les flors,
Et li arbres et toz li mez,
Mès que li oisiax fust remez,
Maintenant li vergiers sechast,
Et la fontaingne restanchast,
Qui par l'oisel sont en vertu.

Li vilains cui li estres fu,
I vient chascun jor par coustume
Por oïr cele souatume.
A la fontaine soz le pin

130 Par une matinée vint

Son vis laver à la fonteine;
Et li oisiax à haute alaine,
Qui sor le pin haut li chanta
Un lais qui delitous chant a;
Li lais fu moult bon à entendre,
Example i porroit-on bien prendre,
Dont on vaurroit miex en la fin.

Li oisiax dist en son latin: Entendez, fait-il, à mon lai, Et Chevalier et Clerc et Lai, 140 Qui vos entremetez d'amors, Et qui en souffrez les dolors; Et à vos le di-je, puceles, Qui iestes avenans et beles, Qui le siecle volez avoir, Je vos di vraiement por voir Vos devez Deu amer avant, Tenir sa loi et son comant, Volentiers aler au monstier, Et si oiez le Dieu mestier, 350 Ouar dou servise Deu oïr Ne puet à nului mal venir; Et por verité vos recort, Diex et amors sont d'un acort. Dex aime sens et honorance, Amors ne l'a pas en viltance; Dex het orgueil et fauceté, Et amors aimme loiauté; Diex aime honor et cortoisie, 160 Et bone amor ne het-il mie; Dex escoute bele proiere,

Amors ne la met pas arriere;

Diez covoite sor tous largesce,
Il n'i a nule male teche.
Li aver sont li envious,
Et li tenant li convoitous,
Et li felon sont li malvais,
Et li vilain sont li pugnais:
Mès sens, cortoisie et honnors,

Et léauté maintient amors;
Et se vos à ce vos tenez,
Deu et le siecle avoir poez,
Ce dist li oisiaus en son chant.

Et quant voi le vilain séant,
Qui desous l'arbre l'escoutoit,
Qui fel et convoitous estoit,
Si a chanté d'autre maniere,
Quar lesse-t'on corre riviere.
Donjons, manoirs, tors, car dechiez,

Matissiez flors, herbes sechiez,
Arbres, car lessiez le porter,
Ci me soloient escouter
Gentis Dames et Chevalier,
Qui la fontaine avoient chier,
Qui à mon chant se delitoient,
Et par amors miex en amoient;
Si en faisoient les largesces,
Les cortoisies, les prouesces,
Maintenoient Chevalerie;

Or m'ot cil vilains plains d'envie,
Qui aime assés miex le denier
Qu'il ne face le dosnoier.
Cil me venoient escouter
Por deduire et por miex amer;

Mais cist i vient por miex mengier, Por miex boire et por gloutoier.

Quant ce ot dit, si s'envola,
Et li vilains qui remest là,
Pensse se il le povoit prendre,
Assez tost le porroit chier vendre;
Et se vendre ne le povoit,
En jaiole l'enfermeroit,
Se li chanteroit tart et tempre.
Son affaire engigne et attempre,
Et quiert, et agaite, et porvoit,
Tant que les branches aperçoit
Où cil s'aséoit plus sovent:
Puis a fait las, si les i tent,
Moult a bien sa chose atrempée.
Et quant ce vint à la voerrée

200

Li oisiax où vergier revint,
Et quant il s'assist sor le pint,
Tout maintenant fu pris où las.
Li vilains, li cheitis, li las
Monte amont, l'osillon aert.
Tel loier a qui vilain sert,
Fait li oisiax, ce m'est avis,
Mal avez fait qui m'avez pris,
En moi a poure raençon.

Ainz averai mainte chançon,
Fait li vilains, de ceste prise;
Servit avez à vo devise,
Or servirez à ma partie.

Ceste chéance est mal partie, Fait li oisiax, ce m'est avis, Avoir souloie à mon devis

250

Champaine, bois, riviere et prez, Or sui en jaole enserrez; Jamais n'aurai solas ne joie.

230 Je soloie vivre de proie,
Or me donra-on à mengier
Si come un autre prisonier.
Laissiez m'aler, biax dous amis,
Et bien soiez séurs et fis,
Jà prisoniers ne chanterai.

Par foi, et je vos mengerai, Jà par autre tor n'en irez. En moi poure repas arez, Car je suis laches et petits,

240 Ne jà n'en acroistra vo pris,
Se vos ociez tele rien;
Laissiez m'aler, si ferez bien,
Pechiez ferez si m'ociez.
Par foi, por niant en parlez,
Et que plus proiez en seroie,
Sachiez que je mains en feroie.

Certes, fait li oisiax, c'est drois,
Car ainsi l'a porté la lois;
Douce raisons vilain aïre,
Mainte fois l'avons oï dire,
Mais uns diz nos enseigne et glose,
Besoins fait faire mainte chose,
Ne force ne m'i puet tenser;
Mais se vos me laissiez aler,
De trois sens vos feroie sage,
Qu'ainz ne sot hom de vo lignage,
Se vos porroient moult valoir.

Se séurté en puis avoir,

Fait li vilains, tost le ferai.

Tele fiance come j'ai,

Fait li oisiax, vous en créant;

Et cil le lait aler atant.

Li oisiax sor l'arbre s'envole,
Qui eschapez fu par parole;
Mas estoit et tous hericiez,
Car laidement iert manoiez:
Tenus ot été contre laine,
A son bec la plume ramaine,
Et raciet au miex que il puet.

270 Li vilains cui savoir estuet

Les trois sens, le semons qu'il die.

Li oisiax fu plains de voidie,
Se li dist, se tu bien entens,
Apenre i porras un grant sens.
Ne croi pas quanque tu ois dire;
Li vilains fronce le nez d'ire,
Et dist je le savoie bien.
Biax amis, dont or le retien,
Garde que tu ne l'oblier.

280 Or me puis-je bien apenser,
Fait li vilains, de sens aprendre,
M'usage me fait à entendre,
Qui ce me rueves retenir,
Je te vaurroie retenir.
Bien sai quant tu m'eschaperoies,
Jamais autrui ne gaberoies;
Mais je m'en vois à tart ventant;
Cestui sai bien, di l'autre avant.

Entan-y bien, fait li oysiax, Li autres est et bons et biax,

290

Ne pleure pas ce qu'ainc n'éus. Li vilains ne fu mie mus, Ainz respondi par felonie, Tu m'as ta fiance mentie: Trois sens me devoies aprendre. Si com tu me féis entendre, C'onques ne sot tous mes lignages; Mais de ce est tous li mons sages, Il n'et si fox, n'onques ne fu, Qui plorast ce qu'ainz n'ot éu, Tu m'as moult largement menti.

500 Et li oisiax li respondi,

Veus-tu dont que jel' te redie, Grant paor ai que ne l'oublie; Vos entendez tant à plaidier, Que paour ai de l'oublier, Je cuit que jà nes retendrez. Je les sai miex de vous assez, Fait li vilains, bone piece a,

Dehez ait qui gré vous saura 510 D'apenre ce dont il est sages : Je ne suis mie si sauvages, Par mon chief, com vos me tenez, Mais por ce qu'estes eschapez, M'alez ores ainsis gabant; Mais se vos me tenez convant, Vos m'aprenderez l'autre sen, Car des deus ai-je bien l'assen; Or le dites à vo voloir,

Car sor vos n'ai point de pooir, 520 Dites quex est-il, si l'orrai; Enten-y bien, jel' te dirai.

Li tiers est tex, qui le saroit,
Jamais poures hom ne seroit.
Mout durement s'en esjoi,
Quant la vertu dou sen oi,
Et dist cestui m'estuet savoir,
Car durement tens à l'avoir;
Qui li véist l'oisel coitier,
Et dire il est tens de mengier,

Et dire il est tens de mengier,
Car le me dites erramment.
Et quant li oisillons l'entent,
Je te chastoi, cheitis vilains,
Que ce que tu tiens en tes mains,
Ne gete pas jus à tes piez.

Li vilains fu moult correciez,
Et quant il s'est téus grant pose,
Se dist, n'estoit-ce autre chose?
Ce sont adevinal d'enfant,
Quar je sai bien à esciant,
Tex est poures et souffraitous,

Qui ausi bien le set com vous, Menti m'avez et engignié; De quanques m'avez enseignié, Estoie-je sages d'avant.

Li oisiax respont maintenant,
Par foi se tu ces sens séusses,
Jà laissié aler ne m'éusses,
Quant tu me tenis en tes mains.
Vous dites voir, fet li vilains,
Mais je sai bien les autres deus.
Li oisiaus qui fu engingneus,
Li dist, cis vaut des autres cent:
Et li vilains li dist, comment?

350

330

340

580

Comment? jel' dirai, durféu,
Tu ne sez qu'il t'est avenu,
Quar se tu m'éusses tué,
Si com tu éus enpensé,
Jamais ne fust jors, par mes iex,

Que ne t'en fust durement miex.

Ha! por Dieu, que sez-tu donc faire?

Ahi! fel vilain deputaire,

Tu ne sez qu'il t'est avenu;

Il t'est durement meschéu.

Il a en mon cors une piere,

Qui tant est précieuse et chiere,

Bien est de trois onces pesans;

La vertus est en li si grans,

Qui en sa baillie l'aroit,

Jà riens demander ne saroit,
Que maintenant ne l'éust preste.
Et quant le vilain entent ceste,
Debat son pis, deront ses dras,
Si se claime cheitis et las,
Son vis à ses ongles depiece.

Qui desor l'arbre l'esgardoit;
Tant a entendu que il voit
Qu'il a tous ses dras depeciez,
Et qu'il s'est en mains lieus bleciez,
Puis li a dist, cheitis vilains,
Quant tu me tenis en tes mains,
J'estoie menre d'un moisson,
Ne que masange, ne pinçon,
Qui ne poise pas demi once,

Cil qui de felonie gronce,

Li oisiax en fait grant léesce,

Li dist, par foi, vos dites voir.

Vilains, or pués-tu bien savoir
Que de la pierre t'ai menti.

390 Or le sai-ge, fait cil, de fi,
Mès certes orainz le cuidai.

Vilains, maintenant prouverai
Des trois sens que pas ne savoies,
Et de ce que tu me disoies;
Que hons si fox onques ne fu,
Qui plorast ce qu'ainc n'ot éu;
Maintenant, ce m'est vis, plorras,
Ce qu'ainc n'éus, ne jà n'auras;
Et quant me tenis en tes las,

Ce qu'en mains eus, as piez ruas;
Des trois sens iestes abosmez,
Biax amis, or les retenez.
Il fait bon apenre bon mot;
On dit que tex n'entent, qui ot
Que tex parole de grant sens,
Qui n'est pas de sage porpens,
Tex parole de cortoisie,
Qu'il ne la saroit faire mie;
Et tex cuide estre bien senez,

410 Qui est à sotie atornez.

Quant ce ot dit, si s'envola,
Et à tel heure s'en ala,
Qu'ainc puis el vergier ne revint.
Les foilles chaïrent dou pint,
Li vergiers failli et secha,
Et la fontaine restancha,
Li vilains perdi son déduit.
Et bien sachiez toutes et tuit,

Li proverbes dist en apert,

Cil qui tout covoite, tout pert.

Ci faut li Lais de l'oiselet,

Dou vilain ne donroie un pet;

Il perdi par son convoitier

424 Et son deduit et son vergier.

Explicit li Lais de l'Oiselet.

## CI COMMENCE

## LA COURT DE PARADIS.

Manuscrits, nº 7218, et N. 2 de Notre-Dame.

OR me gart Diex que ne mesdie, Quar talent m'est pris que je die De Dieu, qui tout le mont forma, Et qui de nos touz la forme a. Jà soit ce chose qu'il soit Diex, Et Rois de terre et Rois es Ciex, Non pourquant si a-il la forme, Et la semblance prist de l'omme. Tant ama home et tant prisa, Que de lui la forme prise a, 10 Dont hom se doit moult esjoir, Quant ses freres vout devenir Es flans à la Virge Marie, Qui pour li fu dolante et lie; Lie fu quant se senti plaine De la grant déité humaine

Oui en son cors fu avalée; Ausi souef com la rousée, Vient et descent sor la verdure, Si vint Diex en la Virge pure. Que peu ne grant ne fu blecie, De ce fu moult joians et lie, Mais puis en fu triste et dolante, Ainsi com sainte Eglise chante, De ce qu'ele vit en Croiz pendre Ses piez, et ses paumes estandre, Et claufichier et coroner, Et en la Croiz mort endurer. Mais ore est lie et en grant joie, Là où ses douz Fius la conjoie, 30 Et tuit li Sains de Paradis, Chascuns la servent à estris.

20

Or veuil venir à mon tretié, Que je ai penssé et ditié. Diex vout tenir une grant Cort, Oui veut s'i vint, et i acort: Ce fu droit à une Toz-Sainz, Chascuns i vint, et qui ainz, ainz, Grans pas et longues ajambées,

Ou il ot êles enpanées, Quar Diex se vourra moult haster; Et si veut savoir et taster Liqués sont espris de s'amor. Isnelement et sans sejor Si en apela saint Symon, Qu'il ne tint pas à enfançon; Saint Jude n'i oublia mie, Ains les apele à voiz serie :

III.

40

80

Venez avant, mi bon ami,

- 50 Et si parlez un peu à mi. Alez m'en tost par ces dortoirs. Et par chambres, et par manoirs, Semonez moi et Sains et Saintes, Dont il i a et mains et maintes: Gardez que nus n'en i remaigne, Chascuns amaine en sa compaigne Toz ses compaignons sans délai, Si com je di, si le me fai. Dites à toz sanz controuvure,
- 60 Que tenir vueil Cort à droiture El mois après la saint Remi, Weil que tous soient devant mi; Quar tenir vourrai Cort pleniere. Saint Symons a levé la chiere, A Nostre Seignor respondi: Sire, dedenz cest Samedy Arons fait ce que vos rovez, Jà un seus n'i sera trovez Que n'i soit semons entresait.
- Atant nostre Sires le lait, 70 Qui plus ne dit, ne ne conseille, Et sains Symons lués s'apareille. Ce fu par un matin moult main, S'eschelete prist en sa main, Sains Jude enmena avoec lui, D'iluec si s'en vont ambedui; En une chambre ez-les entrez, Toz les Angles i ont trovez, Qui à merveilles furent bel; Devant aus toz saint Gabriel,

Qui le salu Dieu aporta,
Qui puis mainte arme conforta.
Saint Michiel avoec lui estoit,
L'uns l'autre par la main tenoit;
Si vont jouant par ces biaus lius,
Et saint Symons li dous, li pius,
Qui tant fu biax en sa persone,
Prist s'eschelete, si le sone;
Puis leur a dit à voiz serie,
Rien puist vonir la compaignie

Bien puist venir la compaignie.

Saint Gabrieus a respondu,

Quant il le mot a entendu,

Que plus ne s'en pot astenir,

Symon, bien puissiez-vous venir:

Dites ce que vous plaist à dire.

Moult tost le vous dirai, biau Sire,

Ce dist saint Symon; Diex vous mande,

Et par nos deux le vos comande,

Il vorra tenir sa Cort grant,

Or soiez del venir engrant,
Et s'amenez vostre compaigne,
Gardez que nus n'en i remaigne.
Saint Gabrieus li respondi,
Que plus ne mains n'i atendi:
Symon, fait-il, nous l'otroions,
Sachiez volentiers i irons,
Faites aillors vostre mesage.
Et il si fist à loi de sage,
D'iluec se part isnelement,

Les Patriarches toz ensamble.

Dist Abraham, si com moi samble,

Je voi ici venir Symon;
Or entendomes sa raison,
Et saint Symons toz sanz targier,
Les a semons que sans dangier
Viengnent à cele feste faire.
Cil respondent com debonaire,
Alez avant, Symon biaus frere,

Et sains Symons s'en departi,
Et a pardevant lui choisi
Les Apostres ses compagnons,
En haut s'escria saint Symons
Que viengnent à la Cort Jhesu.
Et li Apostre ont respondu,
Nos i irommes liement,
Dieu en aorent bonement.
Et saint Symon lués s'en torna,

Que plus ne mains n'i aresta,
Quar moult est vaillanz et entirs.
Lors voit venir toz les martirs,
Qui por Dieu furent traveillié;
Saint Symons lor dist de cuer lié,
Bien puist venir la compaignie;
Cil qui revint de mort à vie,
Veut que vous veigniez à sa Cort,
Où la fontaine d'amors sort,
Quar tenir la veut haute et plaine.
Saint Estienes à haute alaine

140 Saint Estienes à haute alaine
Li respondi, nos l'otroions,
Sachiez volentiers i irons,
Jà uns toz seus n'i remenra.
Et saint Simons lués s'en torna,

Et s'en reva grant aléure,
Com cil qui d'arester n'ot cure;
Et tout ainsi com il aloit,
Saint Symons esgarde, si voit
Saint Martin venir devant lui,

- Moult liez et moult forment joieus.

  Del' saluer fu convoiteux,

  S'eschelette sona trois cos,

  Puis lor a dit, ne fu pas fos,

  Seignor, un petit m'entendez,

  Faites tost et si vous hastez,

  Je vous semoing à cele feste

  Que doit tenir li Rois celeste,

  C'est à la feste de Toz-Sains.
- Saint Martin li dist, biaus compains,
  Sachiez sanz faille g'i irai,
  Et toz les Confez i menrai.
  Lors s'en retorna saint Symons,
  Quant toz les Confés a semons;
  Si resemont les Innocens,
  Qu'il vit à milliers et à cens,
  Et cil respondent bonement,
  Nos irons tuit moult liement.
  Et saint Symon lués se depart,
  Ouar li semondre li est tart.
- Tant a alé et çà et là,

  Qu'en une chambre s'en entra:

  La chambre estoit merveille bele,

  Dedenz avoit mainte pucele,

  Et chascune estoit coronée

  De gentil corone esmerée,

Tant riche, tant bele et tant cointe, Langue, tant soit de parler cointe, Esmolue ne afilée,

- De la biauté que celes ont,
  Qui léens herbergiez sont.
  C'est chambre de virginité,
  Léenz avoit moult de biauté,
  Et saint Symons quant il les voit,
  S'eschelete que il tenoit
  Sonne trois cops de rebondie,
  Puis dit, souffrez que je vos die,
  Damoiseles, le Dieu plaisir,
- Dont je ne me vueil pas taisir,
  Ainz le vos vueil entresait dire.
  Par moi vos mande notre Sire
  Qu'à li venez à he chiere,
  Quar tenir voudra Cort pleniere,
  Venez i toutes sanz dangier.
  Eles responent sanz targier,
  Nos i irons, Symons biaus frere,
  Loez en soit Diex nostre Pere,
  Quant onques tant nos adaigna,
- Que à sa feste nos manda;

  Moult en devomes lies estre.

  Et saint Symons regarde à destre,

  Unes Dames vit si polies,

  Si mignotes et si jolies,

  Et si plaines de grant biauté,

  Que jamais n'aroient conté

  Trestoutes les langues qui sont,

  La grant biauté que eles ont;

Et furent toutes d'un conroi.

Ce sont celes, si com je croi,
Qui garderent leur veveté
Por Dieu le Roy de majesté;
Et saint Symons cele par vint,
S'eschelete sone qu'il tint,
Trois cos en une randonée,
Puis lor a dit sanz demorée,
Qu'à la Cort viengnent par amor,
A la feste de lor Seignor.
Eles respondent sanz faintise

Que de l'aler ont covoitise.

Que vos diroie plus après?

Il n'i remest ne loin ne près
Sains et Saintes ne soient semons,
Et toz apelez par leurs nons,
Néis les Dames mariées
A-il par lor noms apelées,
Com cil qui ot cuer debonaire.
Li Sire arrière s'en repaire,
Pardevant Jhesu-Crist orant,

Puis dit, j'ai fait vostre comant,

Toz ai semons granz et petiz.

Tu as bien fait, dist Jhesu-Criz,
Or verrai-je qui i venra.

Saint Gabrieus n'i aresta,
Avec lui vindrent tuit li Angle,
En leur compaignie li Archangle,
Et Cerubin et Ceraphin,
Qui ont les cuers léaus et fin,
Et vindrent parmi l'air volant,
De lor êles s'entracolant.

240

Et chantent tuit, nus n'i fu mus, Moult haut.



Te De-um lau-da-mus.

Comme vaillant et comme sage, Sont monté ens el maistre estage; Ensemble main à main se tienent, Pardevant Jhesu-Cris s'en vienent, Où il séoit delez sa mere. Et li Angle, à chiere clere, Li ont respondu lor salu, 250 Et li doux Diex a respondu: Seignor, bien puissiez-vous venir, Et à ma feste que doi tenir, Où je vueil faire granz miracles. Atant es-vos les Patriarches, Jacob, Moyses, Abraham, Et le Prophete saint Johan, Qui chantent tuit par grant douçor, Haut et seri d'une semblance : « Je vi d'amor en grant esperance », 260 Et chantent tuit en tel maniere. Atant ez-vos venir saint Pierre, Et saint Thomas et saint Phelipe, Et saint Jacques Alescalippe, Et saint Andriu le debonaire, Qui tant est biax de grant affaire; Tuit li Apostre i sont venu, Ainc n'i remest grant ne menu, Et chantent hautement et cler, Que l'uns ne vout l'autre gaber:

« Ne vos repentez mie de loiaument amer ».

Car de bien amer vient solaz.

Chascuns chante, ne sont pas laz,

Mais à la feste erraument vienent,

Par amor main à main se tienent,

Et sont plus blans que flors de lis

De la joie de Paradis,

Et chantent et doucement et cler,

«Tout ainsi va qui d'amors vit et qui bien aime ».

Ez-vos saint Estiene venant,

Et saint Climent et saint Vincent,
Et saint Lorent qui rostis fu,
Et graailliez deseur le fu,
Si que coste n'i ot entir,
Et avec aus tuit li Martir,
Et chantent hautement et cler,
De fine amor qui les aprent,
« Cil doit bien joie mener, qui joie atent des max
« qu'il sent ».

Et d'autre part par devers destre,
Atant ez venu saint Silvestre,
290 Saint Ambroise, saint Augustin,
Saint Nicholai et saint Martin,
Et saint Jeroime le preudome,
Qui fu un desciples de Rome,
Et tuit li Confez avoec vindrent,
Qui moult sagement se maintindrent;
Saint Beneois li religieus,
Qui par est si très amoreus,
Saint François et saint Dominique,
Et saint Giles le bon Ermite,

The saint Bernars of grant maisnie
Qu'il amaine en sa compaignie;
Cil chantent hautement et cler,
Si que bien fu lor voiz oïe:
«Je ne fui onquessans amor, ne jà n'iere en ma vie».
Atant ez- vos sains Innocens
Venir à milliers et à cens,
Qu'Erodes ot fait detrenchier
Por Dieu le Pere droiturier;
Et chantent tuit sanz nul delai,

De cuer verai par grant douçor,
«Sire Diex, la joie qu'avons, biaus pere, el nous
« vient de vous ».

D'autre part vint la Madelaine, Qui bele compaignie amaine, Et si vint sainte Katerine, La très douce Virge meschine, Qui tant fu sage et bien letrée; Sainte Agnès est avec elle alée, Sainte Cecile la petite, Et si fu sainte Marguerite,

Toutes les Virges avec vont,
Qui grant feste et grant joie font;
Et chascune estoit coronée
De gentil corone esmerée:
Chascune grant clarté rendoit,
L'une tint l'autre par le doit,
Et chantent cler, haut et seri,
«Renvoisiement i vois à mon ami ».
Bien sont les vueves atornées,
De riches mantiaus afulées,

Tant riches, tant cointes, tant biax, Que mieus en vaut uns des tassiaus, Que ne fait tout li ors d'Espaigne;
Et chascune portoit s'ensaigne,
De cuevre-chief et bel et blanc,
Deseur leur chiés mis en present;
L'une tint l'autre par les dois,
Et chantoient à une vois,
L'une bas, l'autre hautement:
«Se j'ai amé folement, sage sui, si m'en repent».

Moult très noblement atornées,

Qui furent avoec lor Seignors

En loiauté et par amors;

Chascune ot vestu chainsse blanche,

Plus blans que ne soit nois sor branche,

Et molequins moult avenant,

Li une aloit l'autre tenant,

Et chantoient de cuer joli:

« Ensi doit Dame aler à son ami ».

Tout ensi come eles venoient,
La doulce Virge saluoient,
Et disoient Ave Marie,
Buer fussiez-vos onques norrie;
Et la Dame les bienveignoit,
De sa destre main les seignoit;
El haut Paradis sont venues.
Quant Jhesu Cris les a véues,
Si dist, Dames bien viegniez-vous.
Eles se metent à genous,

Dient, Sire, vostre merci,
Quant mandées nos avez ci:
Toutes somes ci en present
De fere vo commandement.

Voice

heige

Lors lor a dit, or sus, amies,
Si soiez et joianz et lies,
Et si faites haitie chiere.
Adonc en apela saint Piere.
Pierres, dist Diex, amis biau frere,
Foi que doi moi qui sui ton pere,

. , ,

Tu as les clez de Paradis,

Garde que çaiens n'entre nus,

S'il n'est de moi bien conéus.

Saint Pieres dist qu'il le fera,

Jà hom qu'il n'aint n'i enterra.

Saint Pieres s'est haut escriez,

Que plus ne mains n'est arestez;

En chantant sa voiz adreça,

Si que de toz fu bien oïe:

Wos qui amez, traiez en çà, en là qui n'amez mie».

Dont vint Jhesu-Cris nostre Pere,
Si apela sa douce mere.
Douce mere, dit Jhesu-Cris,
Fins cuers loiaux d'amors espris,
Pri vos c'orendroit vous levez,
De faire feste vos penez,
Quar grant part a ci, sanz doutance,
De ceus por qui je pris naissance,
Por qui je voil mort endurer,

Si vueil que vous en faciez feste
Et cest saint Paradis céleste,
Quar il en est moult granz mestiers.
Fius, dist la Dame, volentiers,

Gentiz cuers, douz et debonaire,
Vo volenté doi-je bien faire.
La Madelaine o li apele,
Si l'a prise par la main bele,
Et vont chantant par grant solaz:

400 « Tuit cil qui sont enamouraz viengnent danssier, « li autre non ».

A cel apel vindrent puceles,
Virges, Dames et Damoiseles,
Apostres, Martirs, Innocens.
Se j'avoie langues cinq cens,
Ne vos porroie mie dire
La grant biauté qu'avoit li pire.
Les quatre Evangeliste i sont,
Qui la Cort toute esbaudir font;
Chascuns tint en sa main un cor,

Ne sai s'il fu d'argent ou d'or,
Ou d'autre métail vraiement,
Et cornoient tant doucement,
Hault et seri à longue alaine:
« Je gart le bos que nus n'en port chapel de flors
« s'il n'aime ».

Or sont trestuit appareillié Cil Angelot et baut et lié, Qui moult sont de très bel ator; Cel dous encens portent entor, Qui moult getoient grant odor.

420 Ez-vos venu nostre Signor,
Appareillié de joie faire;
En haut a drecié son viaire,
Voit et esgarde sa maisnie
De joie faire appareillie,

Par la main a prise sa mere, Qui tant par est et bele et clere, De toz pechiez et pure et nete, Puis a dit ceste chançonette, Que on n'i puet riens amender:

430 «Qui sui-je donc, regardez-moi et ne me doit-on « bien amer ».

Que voulez-vos que je vos die, Or est la Court si esbaudie, Que onques hom de mere nez, Princes, Dus, ne Rois coronez, N'oï mès parler de si grande; Moult fu la Mere Dieu engrande De toute la Cort esbaudir, Quar son Fil velt à gré servir, Qu'ele tant aime et tant a chier,

La sainte Virge douce et pure,
Prist les pans de sa vestéure,
Et va chantant trestout entor,
Par reposées:
«Agironées depart mes amors, agironées ».
D'autre part vint la Madelaine,
Qui bele compaignie amaine,
Et voit celui pardevant soi,
Qui por li ot et fain et soi,

De grans espines coronez,

Et qui por li la mort soufri,

Et en la croiz son cors ofri,

Et souffri mort et passion,

Et chanta par dévotion,

Quar moult forment li abeli : « Fins cuers amorous et joli, « Je ne vos vueil metre en oubli ». Quant la Madelaine ot chanté

Quant la Madelaine ot chanté

Assés selonc sa volenté,
Apostres, Martirs et Confez
Rechanterent trestuit après.
Dont vint Jhesu-Criz li douz Rois,
Si prist sa mere par les dois;
La Magdelaine d'autre part,
A cui il fist le douz regart,
Quant ses pechiez li pardona,
Tant doucement respondu a
Ceste chançon moult doucement:

470 «G'enmain par la main m'a mie, s'en vois plus « mignotement ».

Ainsi les maine tout le pas,
Or est chascuns en grant solas;
Nule riens n'ont qui lor anuit,
Tempre, ne tart, ne jor ne nuit,
Il n'ont chose qui lor desplaise,
Quar pais et amor les apaise
De ce qu'il voient devant eus
Lor très doux Pere glorieux,
Qui de sa mort les racheta,

480 Et qui por aus resuscita,
Comme vrais Pere et vrais Diex,
Et remonta pour eus es Ciex.
Pour ce sont de chanter engrant,
Si chantent tuit comunalment
De fine amor qui les mestroie,

Et chascuns chantoit en droit soi, « Toz li cuer me rist de joie quant Dieu voi ». En tel maniere tuit chantoient, Et toutes les armes ploroient

Qui erent en espurgatoire;
Toutes crient, Pere de gloire,
Encor aiez merci de nous,
Biax très doux Pere glorious,
Alegiez nos de cest torment,
Très douz Fiex, ensi vraiement,
Qui nasquistes en Belleant,
En guise de petit enfant,
Des flans à la Virge Marie,
Qui por vos fu tant esmarie,

Qui por vos lu tant esmarie,

Qui ains si triste fame ne fu:
Alegiez nos, Sire, cest fu,
Qui ci nos tient en grant destroit.
Saint Pierre qui à l'uis estoit,
A entendu d'eles les plaintes,
Qui de doulour estoient taintes;
Or entendez comme eles crient,
Et en plorant merci Dieu prient,
Hé! Jhesu-Cris qui nos fesis,
Et qui por nos la mort sofris,

Ne prendez garde à noz pechiez.

Ha! douce Virge glorieuse,

Très douce Virge précieuse,

Vueillez nos hui délivrer, Dame,

De cest fu et de ceste flame,

Qui nos art tout, et cors et testes;

Et tuit li sains qui là sus estes,

Quar

Quar proiez Dieu omnipotent,
Qu'il nos aliege cest torment,

520 Quar nous vivons à grant meschief.
Saint Pieres a levé le chief,
Quant il ot la plainte entendue,
Si en a grant pitié éue;
Quant eles ont finé lor criz,
Et dist sains Pierres: Jhesu-Criz,
Très dous Rois plains de charité,
De douçor et d'umilité,
Ces lasses d'ames qui là sont,
Et qui leur pénitence font,

Toutes vos prient bonement,
Et vostre mere doucement,
Que vous lor alegiez lor paine;
De vo feste qui si est plaine,
Je cuit lor devroit estre miex.
Lors saillent cist sains qui miex miex,
Toutes ces Virges et ces Dames,
Qui toutes prient por ces ames;
Mais la douce Virge Marie
Est primeraine en piez saillie,

Ele ne se contint pas mue,
Ainz li a proié la merci.
Fiez, dist la Dame, vez me ci,
Je sui cele qui te portai;
Et de mon lait je t'alaitai;
Je te couchai, je te levai,
Et en mes bras t'esbaniai.
Encor soies-tu Rois des Ciex,
Si es-tu mes Sire et mes Fiez,

III.

Et mes douz Fius et mes douz Pere,
Et cil de là jus sont mi frere,
Et mes serors, por qui te pri:
Par cele foi que tu dois mi,
Biaus Fius, douce jovente franche,
Quar fai à ces ames pitance,
Qui là jus sont à morne chiere;
La feste n'est mie pleniere,
Se miex n'en est aux souffretous,
Aux poures et aux disetous.

De ces ames qu'aient repos,
Hui et demain je vous requiers.
Dame, dist-il, deux jours entiers,
Et voire meme encor un tiers;
Quar moult l'aim Jhesus volentiers.
Douce Mere, dist nostre Sire,
Je ne vous vueil mie desdire,
Que je vo volenté ne face.
A cest mot la bese en la face,
Les iex, la houche et la maiselle.

Que ele avoit et tendre et bele
Plus que ne n'est rose espanie,
De ce forment vous en afie,
Quar moult vous aim et moult vous proise.
Et aussitost li feu acoise,
Et fu ausi dous come lais,
Bien met les armes à eslais,
Qui orent fait leur pénitence,
En Paradis vont sans doutance,

580 Que jamais mal ne sentiront, Ne riens qui leur griet n'averont.

Et saint Michieus aloit devant, Qui les conduit moult liement; Et saint Pierre li bons portiers Lor ouvri l'uis moult volentiers. Et tout ainsi comme eles vienent, Par amor main à main se tienent, Et sont plus beles et plus blanches Que ne soit flors qui est sor branches; Et saint Michieus en la porte entre, 590 Et les ames toutes s'en entre Qui d'aler ont grant covoitise. Saint Michieus sans nule faintise Vient chantant basset et seri: « J'ai joie ramenée ci ». Nostre Sires grant joie en fait Et trestuit li Saint entresait. Et nostre Dame liement Qui les conjoit moult doucement, 600 Et dist bien veigniez-vous, amies, Soiez de cuers joians et lies; Jamais joie ne vous faurra, Mais tout adès vous durera, Jamais n'arez dolor ne paine. Or fu la feste toute plaine Des Apostres et des Martirs, De toz les Sains de Paradis, De ces Virges et de ces Dames. Por ce vos di le jor des Ames 610 Est après le jor de Toz-Sains, De ce soiez trestuit certains; Ce nous raconte li estoire Que les ames du Purgatoire

Tousdis ces deux jors repos ont;
Mais celes qui merci n'auront,
Qui par pechiez erent dampnées,
Soient toutes asséurées,
N'aront jà repos ne sejor.
Or prions Dieu le Criator,
Si come il est Sires et Diex,
Et Rois de terre et Rois des Ciex,
Que chascun face si honeste,
Que tuit soions à cele feste:
Et Dame Deu le nous otroit,
Dites Amen que ainsi soit.

Ci define la Court de Paradis.

## DU VALLET AUX DOUZE FAMES.

Manuscrits, nos 7218, 7615; et N. 2 de Notre-Dame.

Seignor volez que je vos die
Que il avint en Normandie?
Se dist cil de cui je l'apris,
C'uns Damoisiaux de moult haut pris
Se vout où païs marier;
Mais il dit et veut afier
Que jà n'auroit fame en sa vie,
S'il n'en a douze en sa baillie.
Fils, dist li peres, que dis-tu?
Une m'en a si confondu,
Que je ne puis ne ho ne jo,
Trop volentiers je déisse ho,

S'atant m'en péusse passer ; Mais une m'a fet si lasser, Que je ne me puis mès aidier. Fils, quar prenez une moillier, Si essaiez que ce sera, Tant que cis ans passez sera, Se ne vous sert à vo voloir, Je vous en ferai deux avoir, 20 Ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six, Ou sept, ou huit, ou neuf, ou dix, Ou tant come vous onques voudrez, Jà mar de ce vous douterez. Peres, dist li fils, n'est pas bien, Une seule ne feroit rien. Et que vaut ce? tant ont parlé Si parent, et tant l'ont mené, Qu'il li donent une pucele, Qui moult ert avenanz et bele. 50 La Damoiselle oi sovent Du bacheler le vantement, Que jà jor fame ne prendroit, Se dix ou douze n'en avoit; Mès ele dist en son regoi Qu'ains un an le fera si goi, S'ele le tient entre ses braz, Qu'ele le fera clamer laz. Metre le cuide en tele trape, 40 C'el le tient, ains qu'il li eschape, Qu'il vodroit estre à Pempelune, Se n'en éust ne deux, ne une. Quant li vallés espousé eut, Et sa fame le vos raqueut,

De bel servir moult se pena;
Et cilz qui veincre la cuida,
La requiert aussis vivement;
Et nuit et jor assaut li rent,
Tant qu'il en fu en grant ahan.

Ains que passast le demi an
En fu-il si très empiriez,
Qu'il ne pot estre sor ses piez,
Que le cors li amenuisa,
Et le col li aggrellia
Qui souloit estre gros et plains;
Et or est de si lait pelains,
Qu'il sambloit qu'il éust langui.
Et sa fame le racuilli
Et nuit et jor à dosnoier,

A acoler et à besier.
Sire, dist-ele, qu'avez-vous?

Sire, dist-ele, qu'avez-vous?
Vous soliiez estre si prous,
Si aspres, et si remuanz,
Et si vigrous et si ardans,
Que ne me lessiiez dormir,
Et or vos voi si qoi tenir
Que je croi bien en moie foi
Que vos amez autrui que moi.
Ha! las, dist-il, Diex n'i soit mie,

A foi en ceste jalousie,

Moult ai or d'amer grant besoing,

Et moult vous en est pris grant soing.

C'est mon, Sire, se Diex m'aït,

Qu'ains mès ne me fetes delit.

Non voir, dist-il, quar je me muir,

Je n'ai fors les os et le cuir;

Por amor Dieu lessez me ester,
Volez-vos hui mès rioter?
A mal chief viengne tel riote.

So Ci a, dist-ele, bele note:
Or me dites que féissiez,
Se douze fames éussiez?
Se l'une éust de vous son buen,
L'autre vousist avoir le suen,
Si i éust moult grant estor,
Chascune vousist à son tor
Avoir sa joie et son solaz,
Et vous estes por moi si laz,
Que ne poez les rains movoir.

Or puis je bien apercevoir

90 Or puis-je bien apercevoir

Que vos fussiez moult empiriez,

Se douze fames eussiez.

100

Ainsi furent une seson.

Li pere au valet fu preudon,

Un jor en vint parler à lui:

Filx, dist-il, il vous convient hui

Espouser fame de par Dieu,

Et demain l'autre, or querez lieu

Où vous puissiez voz noces fere;

J'ai moult bien porquis vostre afere,
Une en avez, je en ai onze,
Il vous en convient avoir douze.
Douze, dist-il, déable i soient,
Cent hommes nes assouviroient.
Trop en ai-ge, ge vous affi,
Laissiez m'en pais pour Dieu merci.
Ainsi demora longuement,
Tant qu'il avint, ne sai coment,

140

Et par ne sai quele aventure,

Dedenz la vile où cil manoit,

Qui grant domage lor fesoit.

Li uns le juge à escorcier,

Li autres le juge à noier,

Et li tiers à ardoir en cendre,

Et li quars si le juge à pendre;

Tant que cil vint à daeerains,

Qui tant par ert maigres et tains,

Por les max qui li courent seure:

Li mariez dont dit vous ai,
Qui tant seut avoir le cuer gai:
Il parla quant tuit orent dit,
Que doné l'en fu li respit:
Donez li fame, je vos pri,
S'ert ausi come je sui honi,
Que miez nou pourrez-vous occire
Ne son cors livrer à martire;
Ne ne li povez faire pis

Qu'estre en si male prison mis,
Dont jamès n'ert lie en sa vie:
Einsi li toldrez-vos la vie.
Quant cil l'oent, chascun s'en rist.
Ez-vos sa fame qui lor dist:
Seignors, tenez-vous-en à lui,
Que nus n'est miex honis de lui.

Tuit tinrent bon cest jugement,
Fame lui livrent maintenant,
Mais ne l'a pas un mois tenue
Que sa piax qui si iert velue,

Li est partout aussis plumée
Com c'ele li fust decirée;
Que tele vie li mena,
Que li louz si en arraga,
Tant qu'il l'en esconvint mourir,
Et de cest siecle defenir.
Einsis furent du louf vengié
Dou consoil au fol marié.
Par cest conte vueil chastier

150 Les ventéors fox mariez,
Qu'autrefois ne se ventent pas,
Et que orguex nes abassent pas;
D'une seule fame aient cure,
Car à cent hommes par mesure
Livreroit une fame estat,
156 Et lor diroit en l'aingle mat.

Explicit du Vallet aux douze Fames.

## DE LA VIEILLE TRUANDE.

Manuscrits, nos 6987, 7218 et 7989.

DE fables fet-l'en les fabliaus, Et des notes les sons noviaux, Et des materes les chançons, Et des dras quuces et quuçons. Por ce vos voel dire et conter D'un fablel que j'oï conter, D'une fable que jou oï, Dont au dire moult m'esgoi.

40

Or le vos ai torné en rime, Tot sanz batel, et tot sanz lime, 10 Si ne le vos voel plus celer, Dire vos voel d'un baceler, Qui cevalchoit parmi un bois, Tous seus aloit à cele fois. Cil bacelers dont je vous conte, S'il fust fix de Roi u de Conte, S'estoit-il biaus à desmesure, Ce ne fu ne drois, ne mesure, Car trop ert biax outréement, Se li fabliaus ne nous en ment. 20 Biax estoit et cointes et sages. A un Chevalier ert messages, Qui bien estoit du pais nez, Et cis fu si bien doctrinez, Et si cortois, et si sachanz, Et de parole si trenchanz, Que nus n'i péust entremaure Por qu'il vausist sa lange esmaure. Il ne cremist deux Avocas,

Mès par tens ert et mus et quas, 50 Et si mas et si abaubis, Qu'il ne sara ne blanc ne bis. Il cevauchoit par une lande, Et troeve une vielle truande Qui s'asorelle à un buisson: Ce fu un poi devant moisson. Ilueques recousoit ses piaus, Son mantelet et ses drapiaus, Qui n'estoient mie tot noef, Ainz ont yéu maint an renoef;

Del' premier drap i ot le mains,
Ele ne pot tenir aus mains
S'escuele, ne drap, ne piece,
Que tot n'i akeuse et assiece;
En cinq cens dez n'ot tant de poins
Com el ot en ses dras porpoins.
Là s'asorelle et esgohele;
Son poçon ot et s'escuele,
Son sakelet et ses mindokes;
Un ongnement ot fait de dokes,
De vif argent et de viez oint,

De vif argent et de viez oint,
Dont son viaire et ses mains oint
Por le solel qu'il ne l'escaude.
Mais ce n'estoit mie bele Aude,
Ainz estoit lede et contrefete;
Mès encor se duit et afete
Por ce qu'encor voloit siecler.
Quant ele vit le baceler
Venir si très bel à devise,
Si fu de s'amor si esprise.

Si fu de s'amor si esprise,
C'onques Tristans Yseut la blonde,
Ne nule fame de cest monde
N'ama onques si fort nului,
Come ele fist tantost celui.
Diex vous saut, fet-il, bone fame,
Véistes hui ci passer ame?
Nenil certes, mes enfés dous,
Pléust à Dieu qu'entre nous dous
Géussiens ore braz à braz,

Solaz, fet-il, por le cul bieu,
Porriez-vous donc soufrir mon gieu?

80

Par foi, fet-ele, je ne sai.
Or en seromes à l'essai,
Se je nel' puis soufrir, si perde.
Ainçois li maufez vous aerde,
Que descende por tel afere,
De vo sola n'ai-je que fere.
Non, fet-ele, ma douce vite,
Je sui plus sade et plus eslite,
Que je ne pert par çà defors,

Je sui plus sade et plus eslite,
Que je ne pert par çà defors,
Et si sui si plesanz de cors,
Et deduisans ma doce geule,
Et je suis ci trestoute seule;
Si avomes ci moult biau lieu,
Descendez, douz amis, por Dieu,
Si me besiez et acolez,
Et fetes plus si vos volez.
Besier, fet-il, vielle pusnaise,
Volez-vous donc que jou vous bais

Volez-vous donc que jou vous baise?
Li cent déable i soient tout.
Quant cele le vit si estout,
Qu'ele n'i puet merci trouver,
Ne por proier, ne por rouver,
Lors dist qu'après lui s'en ira,
Jà cel lieu aler ne saura.
Prent s'escuele et son poçon,
Sen sakelet et son baston,
Son drapel print et si s'en torne,

De courre après lui s'atorne,

Et si le suit et si le chace.

Tant le porsuit et tant le trace,

Qu'ele l'a consiut et ataint,

Là ù cil son ceval restraint,

Où passer devoit un corant: Et la vielle vient acorant, Qui d'amors estoit marvoie. Ainsi, dist-ele, n'irez mie, Par la mort bieu n'i passerez, S'outre l'eve ne me portez. Li maufez, fet-il, vous i port, Vielle pusnaise, et vous raport, Que jà ne vous i porterai. Fiex, dist-ele, je te portai En mes flans neuf mois toz entiers. Si te norris moult volentiers; Tu es mes filz, por Dieu merci, Ne me lesse pas seule ici. Voz filz, fet-il, vielle brehaingne, Ainçois la male mort vous praingne, Que jà ma mere soit si fete, Si torte ne si contrefete, Quar ma mere est riche borgoise. Filz, fet-ele, com il me poise Que vous estes si desvoiez; Vo mere sui, séurs soiez, Mes fiex estes tot entresait,

110

120

Vois, fet cil, par la geule bieu,

Com sui honiz! a ci biau gieu,

Quant ceste pute vielle torte

Se fet ma mere tout à force;

Près va que je ne l'escervelle.

Lors se reprent cil à sa sele;

Quant il cuide remonter sus,

Et la vielle l'a retret jus,

Maugré que toz li mons en ait.

Moult le detret et sache et tire.
Si com cil ert en tel martire,
Que la vielle le tient si cort,

- 140 Uns hauz hom reperoit de Cort
  A grant compaignie de gent:
  Si vint par là isnelement,
  Si s'enbati sor la mellée.
  A-il maaille bestornée,
  Biaus amis, fait li Castelains?
  Ne soiez pas faus ne vilains,
  Paiiez le feme son argent,
  Puis k'ele a fait vostre talent:
  Or resui, fait-il, bien venus.
- K'eusse fait tel vilonie.

  Et li truande haut s'escrie:
  Sire, por Dieu, fetes moi droit
  De mon enfant, qui ci en droit
  Me veut lessier seule à cest port,
  Sires, dites li qu'il me port
  Parmi cele eve, outre cel cai,
  C'est mes enfés, jou le portai.
  Dist li sires, biaus douz amis,
  Oui vous a en si fol sens mis,
  - Qui vous a en si fol sens mis,
    Que ci volez lessier vo mere?
    Quar le portez outre, biaus frere.
    Sire, fait-il, vous avez tort
    Qui me metez seure la mort,
    Que si me laist Dix repairier
    A mon ostel sans encombrier,
    Que jou ne soie desmembrés,
    Ars, u pendus, u traînés,

Que jou onques mais ne le vi,
Ne ne parlai encore à li,
Ne ne sai qu'ele me demande:
Çou est une vielle truande,
Ne jou ne le vi onques mais,
Sire, por Diu laissié me en pais.
Fait li Sires, par saint Vincent,
Savoie ore certainement
Que la truande me mentist
Et que ne vous apartenist,
Il le vos convenroit jà foutre:

Quant la truande ot le haut home,
Sire, par saint Piere de Rome
Il ne m'apartient, ne jou lui,
N'onques mès jor ne le connui
Fors hui cest jor qu'il me jura
Sor sains que il m'espousera.
Ahi, fet-il, vielle sorciere,
La passion ançois vous fiere,
Fait li Sires, or n'i a tour,

Puis k'ele ne vous apartient,
Tantost foutre le vous convient.
Adonc ot li vallés grant ire,
Ne sot que faire ne que dire:
Sire, fet-il, por Din merci,
Vous m'averiés enfin honi,
Et grant desloiauté feroie,
Sire, se ma mere foutoie.
Li Sires l'ot, si en a ris:

300 Fait-il, foi que doi saint Denis,

210

Ainc mais ne vi si faites gens; Vallés, dis-tu voir, u tu mens? Sire, fait-il, çou est ma mere. Or n'i a tour c'un seul, biau frere, Outre l'iave le porterez, U voiant tous le fouterez. Sire, voir se li porterai, Que jà voir ne le fouterai. Dont prist la vielle entre ses bras, Si l'enporta isnele pas Desor son archon par devant: L'emporta outre le courant, Et en la fin tant le mena La vielle, si com me conta, C'ançois que il de li escape, Covint qu'il li donast sa cape,

Si fu des gens grant la risée.

Or l'as besié et acolée,
Fait li Castelains, biaus amis,
Et cius s'en va tous desconfis,
Cui la vielle a tant pormené,
K'ele l'envoia deffublé.
Por çou vos di en la parfin,
Teus cuide avoir le cuer moult fin,
Et moult repoint, n'est pas mençoigne,

Quant de tant en ot fait son buen,

Si le baisa tot maugré suen.

228 Qui set molt peu à le besoigne.

Explicit de la Vieille Truande.

## DE LA BORGOISE D'ORLIENS.

Manuscrit, nº 7218.

OR vous dirai d'une borgoise Une aventure assez cortoise: Née et norrie fu d'Orliens, Et ses sires fu nez d'Amiens, Riches mananz à desmesure. De marchéandise et d'usure Savoit toz les tors et les poins, Et ce que il tenoit aus poins, Estoit bien fermement tenu. En la vile furent venu 10 Quatre noviaus clers escoliers, Lor sas portent come coliers, Li clers estoient gros et gras, Quar moult menjoient bien sanz gas. En la vile erent moult proisié, Où il estoient herbregié: Un en i ot de grant ponois, Qui moult hantoit chiés un borgois, S'el tenoit-on moult à cortois, N'ert plains d'orgueil ne de bufois, 20 Et à la Dame vraiement Plesoit moult son acointement; Et tant vint et tant i ala, Que li borgois se porpenssa,

Fust par semblant ou par parole, Que il le metroit à escole, S'il en pooit en leu venir, Que à ce le péust tenir. Léenz ot une seue niece,

Qu'il ot norrie moult grant piece:
Privéement à soi l'apele,
Se li promet une cotele,
Mès qu'el soit de cele œvre espie,
Et que la vérité l'en die.
Et l'escolier a tant proié
La borgoise par amistié,
Que sa volenté li otroie;
Et la meschine toute-voie
Fu en escout tant qu'ele oï

Come il orent lor plet basti.

Au Borgois en vient maintenant,
Et li conte le convenant;
Et li convenanz tels estoit,
Que la Dame le manderoit,
Quant ses Sires seroit errez,
Lors venist aux deux huis serrez
Du vergier qu'el li enseigna,
Et el seroit contre lui là,
Quant il seroit bien anuitié.

Quant il seroit bien annitié.

Li Borgois l'ot, moult fu haitié,
A sa fame maintenant vient;
Dame, fet-il, il me covient
Aler en ma marchéandie,
Gardez l'ostel, ma chiere amie,
Si com preude fame doit fere,
Je ne sai rien de mon repere.

Sire, fet-ele, volentiers. Cil atorna les charretiers, Et dist qu'il s'iroit herbregier, 60 Por ses jornées avancier, Jusqu'à trois liues de la vile. La Dame ne sot pas la guile, Si fist au clerc l'uevre savoir. Cil qui les cuida decevoir, Fist sa gent aler herbregier, Et il vint à l'uis du vergier, Quar la nuit fu au jor meslée : Et la Dame tout à celée Vint encontre, l'uis li ouyri, Entre ses braz le recueilli, 70 Qu'el cuide que son ami soit. Mès esperance la decoit, Bien soiez-vous, dist-el, venuz. Cil s'est de haut parler tenuz, Se li rent ses saluz en bas. Par le vergier s'en vont le pas, Mès il tint moult la chiere encline, Et la borgoise un pou s'acline, Par souz le chaperon l'esgarde, 80 De traïson se done garde, Si conut bien et aperçoit, C'est son mari qui la deçoit. Quant el le prist à aperçoivre, Si repensse de lui deçoivre: Fame a trestout passé Argu, Par lor engin sont decéu Li sage dès le tens Abel.

Sire, fet-ele, moult m'est bel

Que tenir vous puis et avoir,
Je vous donrai de mon avoir,
Dont vous porrez vos gages trere,
Se vous celez bien cest afere.
Or alons ça tout belement,
Je vous metrai privéement
En un solier dont j'ai la clef:
Iluec m'atendrez tout souef,
Tant que noz genz auront mengié;
Et quant trestuit seront couchié,
Je vous menrai souz ma cortine,
Ja nus ne saura la couvine.

Dame, fet-il, bien avez dit.
Diex, com il savoit or petit
De ce qu'ele pensse et porpensse!
Li asniers une chose pensse,
Et li asnes pensse tout el,
Tost aura-il mauvés ostel.
Quar quant la Dame enfermé l'ot
El solier dont issir ne pot,
A l'uis del vergier retorna,
Son ami prist qu'ele troya,

Son ami prist qu'ele trova,
Si l'enbrace, et acole, et baise;
Moult est, je cuit, à meillor aise
Li secons que le premerain.
La Dame lessa le vilain
Longuement où solier jouchier;
Tost ont trespassé le vergier,
Tant qu'en la chambre sont venu,
Où li dras furent portendu.
La Dame son ami amaine
Jusqu'en la chambre le demaine,

Si l'a souz le couvertoir mis,
Et cil s'est tantost entremis
Du geu que amors li comande
Qu'il ne prisast une alemande,
Toz les autres, se cil n'i fust,
Ne cele gré ne l'en séust.
Longuement se sont envoisié;
Quant ont acolé et baisié,
Amis, fet-ele, or remaindrez
Un petit et si m'atendrez;

- Un petit et si m'atendrez;
  Quar je m'en irai là dedens
  Por fere mangier cele gens,
  Et nous souperons vous et moi
  Encore anuit tout à recoi.
  Dame, à vostre comandement.
  Cele s'en part moult belement,
  Vint en la sale à sa mesnie,
  A son pooir la fet haitie;
  Quant li mengiers fu atornez,
- Et quant orent mengié trestuit,
  Ainz qu'il fussent desrengié tuit,
  La Dame apele sa mesnie,
  Si parole come enseignie:
  Deus neveus au Seignor i ot,
  Et un garz qui eue aportoit.
  Et chamberieres i ot trois,
  Si i fu la niece au borgois,
  Deux pautoniers et un ribaut.
  - 150 Seignor, fet-el, se Diex vous saut,
    Entendez ore ma reson:
    Vous avez en ceste meson

160

180

Véu céenz un clerc venir, Qui ne me lest en pès garir : Requise m'a d'amors lonc tens, Je l'en ai fet trente deffens ; Quant je vi que je n'i garroie, Je li promis que je feroie Tout son plesir et tout son gré, Quant mon Seignor seroit erré. Or est errez, Diex l'i conduie, Et cil qui chascun jor m'anuie, Ai moult bien convenant tenu. Or est à son terme venu, Là sus m'atent en ce perin. Je vous donrai du meillor vin Qui soit céenz une galoie,

Par convant que vengie en soie :

En ce solier à lui alez, Et de bastons bien le batez, 170 Encontre terre et en estant, Des orbes cops li donez tant, Que jamais jor ne li en chaille De prier fame qui rien vaille.

Quant la mesnie l'uevre entent, Tuit saillent sas, nus n'i atent, L'un prent baston, l'autre tiné, L'autre pestel gros et mollé: La borgoise la clef lor baille. Qui toz les cops méist en taille A bon contéor le tenisse.

Ne souffrez pas que il en isse, Ainz l'acueilliez el solier haut. Par Dieu, font-il, sire clercgaut,

Vous serez jà desciplinez. Li uns l'a à terre aclinez, Et par la gorge le saisi, Par le chaperon l'estraint si, Que il ne puet nul mot soner; Puis l'en acueillent à doner, 190 De batre ne sont mie eschars, S'il en éust doné mil mars, N'éust miex son haubert roulé. Par maintes foiz se sont mollé Por bien ferir, ses deux nevous Primes desus et puis desous, Merci crier ne li vaut rien. Hors le traient come un mort chien. Si l'ont sor un fumier flati, En la meson sont reverti, 200 De hons vins orent à foison, Toz des meillors de la meson, Et des blans et des Auvernois, Autant com se il fussent Rois; Et la Dame ot gastiaus et vin Et blanche toaille de lin, Et grosse chandoile de cire, Si tient a son ami concile Toute la nuit dusques au jor.

Au departir si fist amor,

Que vaillant dix mars li dona,

Et de revenir li pria

Toutes les foiz que il porroit.

Et cil qui el fumier gisoit,

Si se remua come il pot,

Et vait là où son harnois ot.

Quant ses genz si batu le virent, Duel orent grant, si s'esbahirent, Enquis li ont coment ce vait.

- A mon ostel m'en reportez,
  Et plus rien ne me demandez.
  Tout maintenant l'ont levé sus,
  Onques n'i atendirent plus:
  Mès ce l'a moult reconforté,
  Et mis hors de mauvés penssé,
  Qu'il sent sa fame à si loial:
  Un œf ne prise tout son mal,
  Et pensse s'il en puet garir,
- A son ostel est revenu,
  Et quant la Dame l'a véu,
  De bones herbes li fist baing,
  Tout le gari de son mehaing,
  Demande lui com li avint.
  Dame, fet-il, il me covint
  Par un destroit peril passer,
  Où l'en me fist des os quasser.
  Cil de la meson li conterent
- 240 Du clergaut com il l'atornerent,
  Coment la Dame lor livra;
  Par mon chief el s'en delivra
  Com preude fame et come sage:
  Onques puis en tout son eage
  Ne la blasma ne ne mescrut,
  N'onques cele ne se recrut
  De son ami aimer toz dis,
- 248 Tant qu'il ala à son païs.

Explicit de la Borgoise d'Orliens.

## LES BRAIES AU CORDELIER.

Manuscrits, nos 7218, et 1830 de Saint Germain.

METRE vueil m'entente et ma cure A faire un dit d'une aventure, Qu'avint à Orliens la cité; Ce tesmoingne par vérité Cil qui m'en dona la matire. Il avint, si com j'oï dire, C'uns clers amoit une borgoise, Qui moult estoit sage et cortoise, Moult savoit d'engin et d'aguet; A fame qui tel mestier fet, Et qui veut amer par amors, Covient savoir guenches et tors, Et engien por soi garantir; Bien covient que sache mentir, Tele eure est, por couvrir sa honte. La borgoise dont je vous conte, Fu bien de cel mestier aprise, Come cele qu'amors ot mise, Et moult enlacié en ses laz. Moult amast d'un clerc le solaz, Moult vousist bien, et li pléust Qu'entre ses braz toz nus géust, Et ele o lui en un biau lit, Por avoir du clerc le delit.

10

20

40

Li sires qui riens ne savoit
Quel corage sa fame avoit,
A dit au soir, après mengier,
Qu'au point du jor sanz atargier
L'esveillast, qu'el nel' lessast mie,

So Et qu'el ne fust trop endormie,
S'ele de riens son preu amoit :
Au jor lever le convenoit
Por aler à Méun sor Loire,
Où il avoit marchié et foire.

La borgoise s'en esjoï
Forment, quant la parole oï
Que se sires li comanda;
Tout maintenant au clerc manda
Qu'il fust la nuit bien esveilliez,
Et qu'il fust bien appareilliez

Et qu'il fust bien appareilliez
D'entrer come bien avertiz
Léens quant en sera partiz
Li sires devant l'ajornée.
Que vous feroie demorée?
Que li borgois couchier s'en vait,
Mais la Dame fu en aguet,
Et en grant porpenz du preudome
D'esveillier au premerain some.
Il dormi, et cele veilla,
Et quant li sires s'esveilla,

Il dormi, et cele veilla,

Et quant li sires s'esveilla,

Ele li dist, or sus, biaus sire,

Certes moult ai au cuer grant ire

Que nous avons si longuement

Dormi; je sai certainement

Que trop avez fet grant demeure,

A paines vendrez mès à eure

Huimès à Méun au marchié.

Lors s'est li borjois descouchié,

Tost fu vestuz et atornez,

De son ostel s'en est tornez,

Et la borgoise le convoie

Sanz plus inequ'à l'uis de la voie

60

70

80

Sanz plus jusqu'à l'uis de la voie. A l'issir de léenz li dist, Je vous comant à Jhesu-Crist, Qui soit garde de vostre cors. Atant li preudon s'en ist fors, Quar d'errer avoit grant besoing. Il ne fu pas d'ilueques loing, Quant li clers ot passé le seuil, Qui onques n'ot dormi de l'ueil De toute la nuit por atendre, Si come vous poez entendre. Quant li sires s'en fu alez, Lors fu li clers plus acolez, Et quatre tens besiez adonques, Que li borgois n'ot esté onques, Qui or s'en vait en sa besoingne. Que vous feroie longue aloingne? Mais je vous di que la borgoise Et li clers à cui point n'en poise, Firent moult lie contenance, Ne firent pas grant demorance, Ne grant delai au despoillier; Li clers toz nuz o la moillier Au borgois qui s'en va, se couche Braz à braz jurent sus la couche; La borgoise ama le complot Du clerc, si fist ce que lui plot.

Et li borgois qui fu levez

Trop tost, si com oï avez,
Ala son voisin apeler,
Qui devoit avoec lui aler,
Et li dist, or sus, biaus compains,
Tant avons dormi, par toz sains,
Que por fols nos poons tenir,
Ainz qu'à Méun puissons venir,
Sera-il bien près de midi.
Et li autres li respondi,
Compains, estes-vous forsenez?

Qui volez errer à tele eure:
Biaus amis, se Diex me sequeurre,
Et il me gart de toz anuiz,
Il n'est pas encor mienuiz.
Compains, fet cil, qui s'esbahist,
Dites-vous voir? et cil li dist,
Je vous di voir, par saint Richier;
Je m'en vois donc, fet-il, couchier.

Atant s'en est d'iluec tornez,

A son ostel s'en est alez,
Dont fiert à l'uis et si apele.
Diex, com ci a pesme novele,
Biau douz amis, ç'a dit la Dame!
Me sires est à l'uis par m'ame,
Malement somes assené,
Maufé l'ont si tost ramené,
Qui li puissent le cors brisier.
Et cil ne fine de huchier,
Et dist, or sus levez-vous tost.

Maintenant li clers se repost,

Et prist quanques du suen i a,
Fors ses braies qu'il oublia,
Dont tuit trois orent puis grant ire.
Tant apela à l'uis ses sire,
Qu'entrez i est, couchier se vait,
Et la Dame l'endormi fait:
Cil apela, bien fist le sourt
Icele qui moult sot de hourt.
Li borgois delez li se couche,
Et colo qui moult fu farenche.

Por tenir le vilain à sot,
Sailli du lit sanz dire mot,
Ausi come s'el fust forsenée,
A haute voiz s'est escriée,
Sainte Marie, aïe, aïe,
Or sui-je morte et mal baillie,
Se vous n'avez de moi merci.
Et puis a dit, qui est-ce ci
Qui s'est couchiez dedenz mon lit?

140 Jà nus hom solaz ne delit,
Fors mon Seignor, n'aura de moi.
Lors fu li sires en effroi,
Que sa fame du sens n'issist,
Au plus souef qu'il pot li dist.

Bele très douce chiere amie, Pour Dieu ne vous marissiez mie, Je sui vostre léal espous Qui m'estoie couchiez lez vous. Et ele l'en a desmenti,

150 Vous avez, fet-ele, menti,
Me sires est fors de la vile,
Alez-vous-en, ou par saint Gile,

160

Je crierai jà à tel bruit,

Que no voisin i vendront tuit:

Il n'a mie céenz bordel,

Moult fist bien le putain lordel

La Dame qui bien le sot fere,

Me sires est à son afere,

Fet-ele, alez, r'alez-vous-en,

Vous estes fols et hors de sen,

Fet-ele, alez, r'alez-vous-en,
Vous estes fols et hors de sen,
Qui me cuidiez fere mauvese.
Dame, fet-il, ne vous desplese,
Preude fame estes et veraie,
Certes trop tost levez estoie,
Et il n'est pas plus de mienuit;
Si vous pri qu'il ne vous anuit,
Se je suis arriere venuz,
Delez vous me couchai toz nuz,
Com cil qui l'ai fet maintes foiz,
Si m'aït Diex, et sainte Croiz,

Miex vous aim c'onques mès ne fis.
Sire, fet-ele, or m'esbahis
De ce qu'ainçois ne vous conui,
Je vous ai fet moult grant anui,
Et si m'en tieng or moult por fole;
Or vous conois à la parole,
Certes je m'en esbahis toute.
Maintenant delez lui se boute,
Si l'acole, et li dist, biau sire,

Por Dieu, pardonez-moi vostre ire,
Que jà se de vous aie joie,
Que je pas ne vous conoissoie;
Et sachiez se vous conéusse,
Jà du lit levée ne fusse;

Mais j'avoie d'autre paor, Si en estoie en grant fraor. Ne vous en devez merveillier, N'avez mestier de plus veillier, Dormez-vous, si ferez que sage.

Dormi jusques au point du jor.

Au matin sanz plus de sejor
Se vesti et appareilla,
Et la borgoise qui veilla,
Comanda à Dieu son Seignor.
Mès ne set pas la deshonor,
Ne la très grant desconvenue
Que cel jor li est avenue,
Que ses sires a si mespris,

200 Que les braies au clerc a pris,

Que les braies au clerc a pris,
N'il méismes ne le set pas.
Et li clerc vint isnel le pas,
A la Dame, se li a dit,
Bele amie, se Diex m'aït,
Orendroit m'en covient aler:
Qui aime, il doit s'amor celer,
Por ce m'en vueil aler matin,
Que ne me voient li voisin
Issir fors de vostre meson.

Biaus amis, vous dites reson,
Dist la Dame, ce m'est avis;
La bouche li bese et le vis,
Et il à li, puis s'entrefont
Le geu porqoi assanblé sont,
Et quant il orent fet lor gieu,
Si s'entrecommandent à Dieu.

Lors prist li clers les autres braies, Puis dist, ce ne sont pas les moies, Ainz sont les braies au vilain; Bien fu la Dame prise à l'ain.

220

Quant ele a la parole oïe,

Moult fu dolente et esbahie,
Sa robe a en son dos vestue,
Puis s'en est de son lit issue;
Au clerc a tex braies bailliées,
Qui sont bones et deliées,
Par amor le requiert et prie
Que toz ses garnemenz li die,
Qui pendoient à son braier.

Et eil n'en fiet mie dangier

250

Et cil n'en fist mie dangier,
Ce m'est avis, trop longuement,
Ainz li a dit moult doucement.
Lors dist qu'ele n'en doute rien,
Qu'ele s'en chevira moult bien,
Bien en saura venir à chief:
Lors s'entrebesent derechief.
Atant li clers d'iluec s'en part.
La Dame sot moult de renart,
Engingneuse fu de toz tors.

240

Quant il fu grant eure de jors,
Por changier sa honte à hennor,
S'en vint à un Frere Menor,
Se li dist et li regehi
Tout ce que vous avez oï,
Et li prie por Jhesu-Crist
Qu'il l'i aït, et il li dist,
Dame, dist-il, et je coment?
Dites, fet-ele, seulement

A mon Seignor quant il vendra,
Qui por mauvese me tendra,
Que voz braies en ai portées,
Et desouz ma coute boutées,
Por filz ou fille concevoir,
Quar j'avoie songié por voir
Que ge cele nuit concevroie
Enfant quant en mon lit auroie
Les braies d'un Frere Menor:
Sire, dist-ele, à mon Seignor
Dites que j'ai ainsi songie.

260 Sachiez bien que si ferai-gie

Dites que ) at ainsi songle.

Sachiez bien que si ferai-gie
De moult bon gré et volentiers.

Atant s'en va la Dame arriers,
Qui de ce fu moult esjoïe.
Or est reson que je vous die
Du borgois qui fu à géun
Venuz au marchié de Méun,
Et d'autres o lui ne sai quanz.
Li borgois come marchéanz
Ala o les autres mengier;
Quant ce vint à l'escot paier,

Si cuida prendre son argent,
Si com tesmoignent mainte gent,
Si a trové une escritoire,
Où le canivet au clerc ere,
Et son parchemin, et sa pene:
Par poi li borgois ne forsene,
Quant il n'a sa borse trovée,
Lors l'apele putain provée.

III.

Que vous diroie de ce plus?

De ce qu'ilueques li avint.
Cel jor méismes s'en revint
A son ostel; quant vit sa fame,
Lors li a dit, par mon chief, Dame,
Or sai-ge bien coment il vait,
Empirié avez vostre plait.
Et la Dame qui fu hardie,
Qui ne fu pas trop esbahie,
Li dist hardiement, biaus sire,

Je sai moult bien que vous avez,
La vérité pas ne savez
De ce que vos avez trové;
Bien vous sera por voir prové
Que de chose qu'aiez trovée
Ne doi estre de riens blasmée.
Ne soiez de riens en malaise,
Mais venez, et ne vous desplaise,
Avoeques moi dedenz ma chambre.

Tout ce que je vous ai retret:

Et cil les braies au clerc tret
D'entor lui, et les seues chauce.
Maintenant la Dame li hauce
Et lieve les pans de sa robe,
Come cele qui bien le lobe,
Et fet assez male aventure;
Li a mises à la cainture

Les braies au clerc et pendues,

Qu'il porta à Méun vestues (\*):

Portez-les, sire, au Cordelier

Tout maintenant sanz delaier.

Si tost come il entra léenz,

Si dist, a-il nului céenz

Qui m'enseignast tel Cordelier?

Et cil qui devoit deslier

La borgoise de cele honte,

Dont vos avez oï le conte,

S'est levez et comence à rire.

Trestout ce li dist et conseille
Tout coiement dedenz l'oreille
Que la borgoise li ot dit,
Si r'a, fet-il, se Diex m'aït,
Grant joie m'avez où cuer mise,
Por poi que n'ai m'a fame ocise,
Par mon pechié, et à grant tort.
Sire, vos braies vous aport,
Vez les ci, et cil les a prises;

550 En une aumaire les a mises;
Puis a dit que li borgois l'ole,
Que il li doinst avoir à joie

(\*) Manuscrit de S. Germain, n° 1830, où au lieu de ce vers et des dix suivans, on lit ceux-ci:

Porter li fist aval les rues, Jusqu'à tant qu'il vint an Mostier Là où erent li Cordelier. Par tans orra autres noveles Qui ne li seront pas molt beles. Tantost à une part le tire, etc. CE

Concéu ce qu'ele a songié.

Amen, fet cil, lors prent congié

Li borgois au Frere menu,

A son ostel en est venu.

Lors acole sa fame et bese,

Dame, dist-il, ne vous desplese,

Se je vous ai faite marrie:

Tel amende vous en ferai,
Que jamais de vous ne serai
En soupeçon de jalousie.
Or est bien la Dame aaisie
De fere au clerc sa volenté,
Qui por s'amor à grant plenté
Ot mis du sien et despendu.
Bien a la borgoise rendu
Au borgois le sac aux besaces;

250 En toz lieus et en toutes places
Porra mès venir et aler,
Que jà n'en estourra parler
Li cous jamès jor de sa vie.
Bien s'est la borgoise chevie,
Qui bien et bel son plet define.

356 Atant mon fablel ici fine.

Explicit des Braies au Cordelier.

STREET, SQUARE, SALES, SALES,

### LE DIT DES PERDRIZ.

Manuscrit, nº 7218.

Por ce que fabliaus dire sueil, En lieu de fable dire vueil Une aventure qui est vraie, D'un vilain qui delez sa haie Prist deux pertris par aventure. En l'atorner mist moult sa cure, Sa fame les fist au feu metre, Ele s'en sot bien entremetre; Le feu a fet, la haste atorne, Et li vilains tantost s'en torne, Por le Prestre s'en va corant. Mès au revenir tarda tant, Que cuites furent les pertris. La Dame a le haste jus mis. S'en pinça une peléure, Quar moult ama la lechéure: Quant Diex li dona à avoir, Ne beoit pas à grant avoir, Mès à toz ses bons acomplir. L'une pertris cort envair, Andeus les eles en menjue, Puis est alée enmi la rue Savoir se ses sires venoit : Quant ele venir ne le voit, Tantost arriere s'en retorne, Et le remanant tel atorne

20

10

Mal du morsel qui remainsist.

Adonc s'apenssa, et si dist

Que l'autre encore mengera,

Moult très bien set qu'ele dira
S'on li demande que devindrent;
Ele dira que li chat vindrent,
Quant ele les ot arrier tretes,
Tost li orent des mains retretes,
Et chascuns la seue emporta;
Ainsi, se dist, eschapera.
Puis va enmi la rue ester,
Por son mari abeveter:
Et quant ele nel' voit venir,
La langue li prist à fremir

La langue li prist à fremir
Sus la pertris qu'ele ot lessié.
Jà ert toute vive enragié,
S'encor n'en a un petitet;
Le col en tret tout souavet,
Si le menja par grant douçor,
Ses dois en leche tout entor:
Lasse, fet-ele, que ferai,
Se tout menjue, que dirai?
Et coment le porrai lessier,
J'en ai moult très grant desirrier.

J'en ai moult très grant desirrier.
Or aviegne qu'avenir puet,
Quar toute mengier le m'estuet.
Tant dura cele demorée,
Que la Dame fu saoulée,
Et li vilains ne tarda mie,
A l'ostel vint, en haut s'escrie,
Diva, sont ouites les pertris?
Sire, dist-ele, ainçois va pis,

Quar mengies les a li chas. 60 Li vilains saut isnel le pas, Seure li cort come enragiez: Jà li éust les iex sachiez, Quant el crie, c'est gas, c'est gas. Fuiez, fet-ele, Sathanas, Couvertes sont por tenir chaudes. Jà vous chantaisses putes laudes, Fet-il, foi que je doi saint Ladre. Or ça mon bon hanap de madre, Et ma plus bele blanche nape, Si l'estenderai sus ma chape, 70 Souz cele treille en cel praiel; Mès vous, prenez vostre coutel,

Qui grant mestier a d'aguisier, Si le fetes un pou trenchier A cele pierre en cele cort. Li vilains se despoille et cort Le coutel tout nu en sa main. A tant es vos le Chapelain, Qui léenz venoit por mengier: A la Dame vint sans targier,

80 Si l'acole moult doucement. Et cele li dist simplement, Sire, dist-el, fuiez, fuiez, Jà ne serai où vous soiez Honiz ne malmis de vo cors: Mes sires est alez là fors Por son grant coutel aguisier, Et dist qu'il vous voudra trenchier Les coilles, s'il vous puet tenir. De Dieu te puist-il souvenir,

90

100.

110

Dist li Prestres, qu'est que tu dis? Nous devons mengier deux pertris Que tes sires prist hui matin. Cele li dist, par saint Martin, Céen n'a pertris ne oisel, De vo mengier me seroit bel. Et moi peseroit de vo mal; Mès ore esgardez là aval, Come il aguise son coutel.

Jel voi, dist-il, par mon chapel, Je cuit bien que tu as voir dit. Léenz demora moult petit, Ainz s'en fui grant aléure, Et cele crie à bone éure, Venez-vous-en, sire Gombaut. Qu'as-tu, dist-il, se Diex te saut? Que jai? tout à tens le saurez ; Mès se tost corre ne poez, Perte i aurez si com je croi;

Quar par la foi que je vous doi, Li Prestre enporte voz pertris. Li prudom fu toz aatis, Le coutel enporte en sa main, S'en cort après le Chapelain; Quant il le voit se li escrie. Ainsi nes enporterez mie. Puis s'escrie à granz alenées, Bien les enportez eschaufées, Ça les lerrez, se vous ataing, Vous seriez mauvés compaing

120 Se vous les mengiiez sanz moi. Li Prestre esgarde derrier soi, Et voit acorre le vilain:

Quant voit le coutel en sa main,

Mors cuide estre, se il l'ataint.

De tost corre pas ne se faint,

Et le vilains penssoit de corre,

Qui les pertris cuidoit rescorre;

Mès li Prestres de grant randon

S'est enfermez en sa meson.

130

A l'ostel li vilains retorne,
Et lors sa feme en aresone:
Diva, fet-il, et quar me dis
Coment tu perdis les pertris.
Cele li dist, si Diex m'aït,
Tantost que li Prestres me vit,
Si me pria, se tant l'amaisse,
Que je les pertris li monstraisse,
Quar moult volentiers les verroit;
Et je le menai là tout droit,

140 Et je le menai là tout droit,
Où je les avoie couvertes:
Il ot tantost les mains ouvertes,
Si les prist, et si s'en fui,
Més je gueres ne le sivi,
Ainz le vous fis moult tost savoir.
Cil respont, bien pués dire voir.
Or le lessons à itant estre.
Ainsi fu engingniez le Prestre
Et Gombaus qui les pertris prist.

Par example cis fabliaus dist,
Fame est fete por decevoir,
Mençonge fet devenir voir,
Et voir fet devenir mençonge.
Cil n'i vout metre plus d'alonge,

Qui fist cest fablel et ces dis.

Ci faut li fabliaus des pertris.

Explicit li Fabliaus des Perdriz.

### DU PROVOST A L'AUMUCHE.

Manuscrit, nº 7218.

D'un Chevalier cis fabliaus conte, Qui par samblant valoit un Conte: Riches hom estoit et mananz, Fame ot, dont il avoit enfanz, Si come il est coustume et us. Vingt anz cil Chevaliers et plus Vesqui sanz guerre et sanz meslée. Moult fu amez en sa contrée De ses homes et d'autre gent, Tant que un jor li prist talent 30 Du Baron saint Jaques requerre. A garder comanda sa terre Un sien Provost que il avoit: Vilains et pautoniers estoit, Mès richece l'avoit seurpris Si en ert amendez ses pris, Si come il fet à mains mauvais. Li Provos ot à non Grevais, Le fil Erembaut brache huche, De burel avoit une aumuche 20 Por la froidure bien forrée: Grosse avoit la teste et quarrée,

Moult ert cuivert et deputaire : Et li Chevaliers son afaire Fist atorner si come il dut. A un jor de son ostel mut Por fere son pelerinage: Tant va par plain et par boschage, Que au Baron saint Jaques vint. 30 Deniers i offri plus de vingt, Après se r'est mis el retor, Onques ni vout metre trestor, Tout si come il vint ne ala, Tant que son ostel aproisma Si près come à une jornée. Le matinet ainz la vesprée, A un sien escuier tramis A sa fame et à ses amis, Qu'il venissent encontre lui, 40 Quar haitiez est et sanz anui, Et si feist appareillier A l'ostel assez à mengier, De char, de poisson sanz devin, Quar plenté i eussent vin, Si qu'à plenté aient trestout. Li Escuiers se hasta moult Tant qu'il est au chastel venuz: A grant joie fu recéuz : al grain relieur. De cels, de celes qui l'amerent. 50 Lendemain li ami monterent, Encontré le Chevalier vont, A moult grant joie amené l'ont, Et le mengier fu atornez.

Grevais ne s'est pas oubliez

60

Li Provos, ainz estoit venuz
Ainçois que nus fust descenduz:
Moult fet sanblant d'estre joious.
Li Chevaliers fu vezious,
Par tout prent garde de sa gent,
Et séoir fet moult richement
Grevais son Provost au mengier
Avoec un riche Chevalier
Pardevant le filz Micleart.
Au premier més ont pois et lart,
Dont la piece moult granz estoit
Qui es escueles gisoit.

Liez fu li Provos de cest més; Quar le lart vit gros et espés Oui en s'escuele saime, Puis s'apenssa en soi-méisme, 70 S'en pooit embler une piece, Qu'ele duerroit moult grant piece, Qui en voudroit fere mesure. Mès li Chevaliers n'en ot cure, Qui avoec lui mengier devoit, A un sien compaignon parloit, Qui delez lui avoit mengié. Et le Provost s'est abessié, Ausi com por son nez mouchier, Par derriere le Chevalier : 80 La teste baisse, puis si muce La piece de lart soz s'aumuche, Qui moult estoit parfonde et lée, Puis l'a sor son chief r'afublée,

Tout ausi come devant fu.

Uns vallés porte busche au fu,

Si commença à embraser. Grevais prist moult à treculer, Ou'il n'en avoit gueres loisir, Quar assis fu, n'en quier mentir, 90 En un angle d'une maisiere, Si qu'il ne pot, n'avant, n'arriere; Ainz comença à eschauffer, Et le lart prist à degouster, Qui desouz le chapel estoit, Si que par les iex li couloit Le sain, et aval la face, Com se fust crasse char de vache. Uns vallés devant lui servoit, Anuiez fu, trop li grevoit S'aumuche qui estoit forrée:

S'aumuche qui estoit forrée:
D'une verge qui ert pelée,
Li a jus bouté le chapel,
Et li lars chiet sor le mantel
Au Chevalier qui lez lui sist.
Or oiez que li Provos fist,
Un saut done parmi le fu,
Vers l'uis se tret à grant vertu;
Mès li Escuier qui servoient,
Qui l'afere véu avoient,

Qui l'afere véu avoient,
Li donerent grant hatiplat,
Si qu'il le firent cheoir plat.
Fierent en teste et en l'eschine,
Li keu saillent de la cuisine,
Ne demanderent que ce fu,
Ainz traient les tisons du fu,
Si fierent sor lui à un tas:
Tant le fierent et haut et bas,

FABLIAUX ET CONTES.

Que brisiés li ont les rains

190

10

Aus bastons, aus piez et aus mains,
Li ont fait plus de trente plaies,
Et l'ont fait chier en ses braies.
A la parfin tant le menerent,
Que par les bras le traïnerent
Fors de la porte en un fossé,
Où l'en avoit un chien tué;
Moult li fist grant honte la chars.
Cist fabliaus retret de cest cas,
Que par emblers ont les avoirs.

130 Mais Diex qui fu mis en la Crois Lor envoit tele poureté,

Que poure gent tiengnent verté.

Explicit du Provost à l'Aumuche.

# DU PRESTRE QUI OT MERE A FORCE.

Manuscrits 7218, et 1830 de Saint Germain.

Icis fabliaus, ce est la voire, Si nous raconte d'un Provoire Qui avoit une vielle mere Moult felonesse et moult amere; Boçue estoit, laide et hideuse, Et de toz biens contralieuse. Toz li mons l'avoit contre cuer, Li Prestres méisme à nul fuer, Ne vousist pour sa desreson Qu'ele entraïst en sa meson, Trop ert cuiverte et de put estre. Une bele amie ot le Prestre, Oue il vestoit et bien et bel; Bone cote of et bon mantel, S'ot deus peliçons bons et biaus, L'un d'escuirex, l'autre d'aigniaus; Et s'ot riche toissu d'argent, Dont assez parloient la gent. Mais la vielle parole plus De l'amie au Prestre que nus, Et disoit à son fil méisme Que il ne l'amoit pas la disme Qu'il fet s'amie; il i pert bien Que li ne veut-il doner rien, Sorcot, ne pelicon ne cote. Tesiez, fet-il, vous estes sote, De qui me fetes-vous dangier, Se du pain avez à mengier, De mon potage et de mes pois, Encor est-ce tout seur mon pois, Que vous m'avez fet mainte honte? La vielle dist que rien ne monte, Desormès voudrai en avant, Que vous me tenez par convant A grant honor com vostre mere. Li Prestres respont : Par saint Pere, Fetes du pis que vos porrez, Jamès du mien ne mengerez, Ne ne girrez en ma meson.

20

50

Fet la vielle, je m'en irai
A l'Evesque, se li dirai
Vostre errement et vostre vie,
Com vostre meschine est servie:

(\*) Alez-vous-en, ce dist le Prestre, Trop estes mal et de put estre, Ne venez jamais ceste part. Atant la vielle s'en depart, Tout ausi come forsenée,

Droit à l'Evesque en est alée;
Au pié li chiet, et si se claime
De son fil qui gueres ne l'aime,
Ne ne li veut fere nul bien,
Ne plus qu'il feroit à un chien.
Tout son cuer met à sa meschine,
Qu'il aime plus que sa cousine;
Cele a tout à sa volenté.
Et quant la vielle a tout conté
A l'Evesque ce qu'ele volt,
Il li respont au premier mot

Que il fera son filz semondre:
Atant ne li volt plus respondre,
Ainz vint à Cort à jor nomé;
Et la vielle l'a encliné,
Si s'en part sanz autre reponsse,
Et l'Evesque fet sa semonsse
Sor le Prestre qu'il viegne à Cort,
Que moult le voudra tenir cort;
S'il ne fet reson à sa mere,
Je dout moult qu'il ne le compere.

Je dout moult qu'il ne le compere Li tens s'en vait et li jors vint Que le Evesques ses plais tint; Moult i ot clers et autres gens, Et de Provoires bien deux cens.

> (\*) Assez a à mengier et robes, Et moi volez paistre de lobes, De vostre avoir n'ai nule part.

La vielle ne s'est pas tenue,
Droit à l'Evesque est revenue,
Et li ramentoit sa besoingne.
L'Evesque dit que ne s'esloingne,
Que si tost com son filz vendra,

80

Sache que il le souspendra,
Et li toudra son benefice.
La vielle qui fu fole et nice,
Quant el ot parler de souspendre,
Cuida c'on déust son fil pendre:
Puis dist à soi, mal-éurée,
Porqoi me sui à lui clamée!
Déables furent à mon nestre,
Quant mon chier filz penduz doit estre,
Que je portai dedenz mes flans.

Grant piece estut come esbahie.

Lors s'apenssa, la renoïe,

Qu'à l'Evesque fera acroire

C'ert son filz d'un autre Provoire.

Atant uns Prestres léenz entre, Qui moult fu gros parmi le ventre; Si ot le col roont et cras. La vielle dist isnel le pas A l'Evesque, et cria en haut,

Nes filz est cil gros Prestres là.

L'Evêque tantost l'apela,

Venez ça, Prestres desvoiez,

Dites-moi porcoi renoiez

Vostre mere que je voi ci;

Se Diex ait de m'ame merci,

III.

A poi que je ne vous souspent.

La bone fame à vous s'atent,

Que vos tenez poure et frarine,

De bone robe vaire et grise:

Com par est ore bien assise

La rente dont estes saisis!

Li Prestres fu toz esbahis

De ce que l'Evesque li dist.

Sire, fet-il, se Diex m'aït,

Je n'oi mere moult à lonc tens,

Je ne cuit mie, ne ne pens

C'onques ceste vielle véisse:

Foi que doi vous, se fust ma mere.
Qoi, fet l'Evesque, par saint Pere,
Or estes-vos trop desloiax,
Et trop malvais Prestres et faus,
Qui vostre mere renoiez:
Vos seroiz escomeniez
Et souspendus, ne peut autre estre,
Dont ot moult grant paor li Prestre.
Quant il ot qu'il ert souspenduz,

Moult fu dolenz et esperduz,
A l'Evesque merci cria,
Et dist que son plesir fera.
Dist l'Evesques et je l'otroi.
Or prenez vostre palefroi,
Si metez vostre mere sus,
Et gardez que n'en oie plus
Novele plainte ne clamor,
Mès portez li moult grant honor,

1

Si la vestez si qu'il i paire.

- 140 Atant li Prestres s'en repaire;
  Quant de l'Evesque et le congié,
  Tart li est qu'il fust eslongié.
  La vielle porte devant soi
  Sor le col de son palefroi,
  Et maugré sien, ce sai de voir,
  Li trovera son estovoir.
  Encor n'ot une liue alée,
  Quant il, où fons d'une valée,
  Le fil à la vielle encontra;
- Des noveles le tint moult cort;
  Et cil li dist que à la cort,
  Devant l'Evesque un plait avoit;
  Lors regarde sa mere et voit
  Qui li cligne c'outre passast,
  De nule riens ne l'arainast.
  Et quant il fu outrepassez,
  Li autres Prestres dist, alez,
  Quant viendrez à cort, biau compaing,
- Com je ai fet ceste vesprée;
  L'Evesque m'a mere donée,
  Ou soit à droit, ou soit à tort,
  Ceste vielle hideuse enport,
  Si la me covient maintenir.
  Adonc ne se pot plus tenir
  Li filz à la vielle de rire.
  Si li a dit, biax très dolz Sire,
  Se vous vostre mere enportez,

Mere! déables, fait li Prestre,
Mere au déable puist-ele estre,
Que ma mere ne fu-ele onques.
L'autre Prestres li dist adonques,
Par foi merveilles me contez:
Qui or vous feroit tel bontez
Que por vos la mere péust,
Et li livrast que li esteust,
Tote sa vie l'i trovast,

180 Mais que la vielle l'otroiast,

Que li donriez-vous, biaus douz sire?

Li Prestres respont, par saint Cire,

Cui hom je sui et Chapelains,

Jà n'en ere fox ne vilains;

Qui de son cors me délivrast,

Et la vestit et la chauçast,

Il en auroit quarente livres.

Por tant en serez-vous délivres,

Fet cil, se vos les me bailliez;

N'aiez garde que i failliez,
Fet-il, se la vielle l'otroie.
Cele li dit, se Diex me voie,
Je l'otrie moult bonement.
Lors fiancent le paiement
A terme, et les deniers à rendre.
Or puet plus asséur despendre
Li filz à la vielle sanz faille,
Que cil toz les deniers li baille,
Si s'en acuite com loiaus.

200 A cest mot fenist cis fabliaus, Que nous avons en rime mis,

202 Por conter devant noz amis.

Explicit du Prestre qui ot Mere à force.

### DES DEUX CHEVAUX.

PAR JEAN DE BOVES.

Manuscrit, nº 7218.

CIL qui trova de Mortervel, Et del mort vilain de Bailluel Qui n'ert malades ne enfers, Et de Gombert et des deux clers Que il mal atrait à son estre, Et de Brunain la vache au Prestre, Que Blere amena, ce m'est vis; Et trova le songe des vis Que la Dame paumoier dut, Et du leu que l'oue decut, Et des deux Envieux cuivers, Et de Barat et de Travers Et de lor compaignon Haimet, D'un autre fablel s'entremet, Qu'il ne cuida jà entreprendre, Ne por Mestre Jehan reprendre De Boves, qui dist bien et bel, N'entreprent-il pas cest fablel, Quar assez sont si dit resnable; Mès qui de fablel fet grant fable, N'a pas de trover sens legier. Mès por ma matere abregier, Vous conterai tout demanois Qu'il avint en cel Amienois.

10

20

N 3

A lonc eve sor la riviere. Mest un vilains, ce m'est aviere. Qui one huiseux n'estoit trovez, Mès travaillez et aouvrez De messoner et de soier: 30 Si menoit jarbes à loier D'un roncinet de poure coust, Qu'il avoit très devant Aoust Moult mal péu, et bien pené, Et si en avoit amené Son blé, ainz l'aout por l'orage. Poi ot avaine, et poi forage, Por bien sa beste gouverner; Mais por ce qu'il ne pot juner, Et por argent qu'il en vout prendre Se penssa qu'il le menra vendre. 40 Ainsi avint com je vos di; Et quant ce vint au samedi, Si matinet come il ajorne, Li vilains son roncin atorne, Et frote, et conroie, et estrille: En un blanc chevestre de tille, Le maine sanz selle et sanz frain, Bien sanble roncins mors de fain; Si estoit-il, poi s'en faloit. Tout ainsi com il s'en aloit 50 Sor le roncin qui dur le porte, Et il tresvint devant la porte St Acueil une prioré. Iluec n'ot gueres demoré;

Quant uns rendus de la meson

Ist hors, si l'a mis à reson,

Oui estoit venuz au serain, Si li dist au mot premerain. Amis, quel part vous menra Diex? Est cil roncins jones ou viex? 60 Par samblant n'est-il gueres chiers. Foi que doi vous, biaus sires chiers, Tel com il est le m'estuet prendre, Tant que je le truise à cui vendre. Mon vuel fust-il granz et pleniers, Si en éusse plus deniers, Si ne m'éussiez pas gabé. Foi que doi Monseignor l'Abé, Fet cil, et l'ordre dont je sui, Ainc ne le di por vostre anui, 70 Ne por vous de riens agrever; Ausinc volons-nous alouer Un no ronein qui céenz est, Se vos i savez vo conquest, Nous le bareteriens au vostre; Venez enz, si verrez le nostre, Si fesons marchié Diex tant bien, Se ce non, chascuns r'ait le sien, Puis resoions amis come ains. 80 Je l'otroi bien, dist li vilains. Atant s'en entrent en la cort, Li renduz en l'estable cort, Si en a trait un roncin fors, Qui n'estoit mie des plus fors C'onques vi, ne des plus vaillanz, Ainz estoit maigres et taillanz, Dos brisié, mauvais por monter,

Les costes li pot-on conter;

Hauz ert derriere, et bas devant,

Si aloit d'un pied sousclochant,

Dont il n'estoit preu afaitiez;

N'estoit reveleus ne haitiez,

Nil n'avoit talent de hennir.

Quant li vilains le vit venir,

Si l'esgarda moult d'en travers.

Que resgardez, fet li convers?

Encor soit-il poures et maigres,

S'est-il plus taillanz et plus aigres

Que tel vendera-l'en cent sols;

Mès il ne fu pieça saous,
S'est chascun jor bien aouvrez.
Il seroit bientost recouvrez,
S'il ne fesoit œuvre grevaine,
S'éust du fuer et de l'avaine,
Por qu'il i péust avenir,
On n'auroit en lui que tenir,
Et si set bien s'avaine maurre.
Dites combien voudrez-vous saurre,
Je le vous metrai à droit fuer.

De ce qu'il ot dire au rendu.
N'aviez mie encor tout vendu,
Dist li vilains, par mon chapel,
Bien me volez vendre la pel,
Quar en lui ne voi-je mès rien,
Fors le vendage del cuirien.
Roncins qui n'a valor ne force,
Est bien digne que on l'escorce,
S'ai tel engaigne, que je muir,

Qui me rouvez soudre à cel cuir;

Mès vez ci roncin bien vendable,
Fols est qui le tient en estable:
Bons est par tout où l'en l'adrece,
Bons en charrue, et bons en erce,
Et bons es trais et es limons,
Ne onques ne vit toz li monz
Meillor roncins, ne plus isnel,
Il cort plus ne vole arondel.
Je ne me vois mie esmaiant
Se nus veut roncins bien traiant

Je ne me vois mie esmaiant

Se nus veut roncins bien traiant

Por un grant mont à devaler,

Que il en lest celui aler,

Por que l'en adroit li apiaut;

Mès je me merveil que ces piaut

Que vous m'avez tant detrié,

Et si vous avoie prié

Que vous ne me gabissiez pas,

Or fusse à Amiens tout le pas,

Que que m'avez ci amusé.

Moult avez ore refusé,
Fet li convers et avilié
Mon roncin maigre et escillié,
Et le vostres fetes si preu;
Mais nous saurons de si à peu
Liquels sera miez alosez,
Se le vostre esprover volez.
Metons les roncins keue à keue,
Et si soit qui bien les aneue,
Et se li nostres puet tant fere
Qu'il puist le vostre à force trere
Dusques là sus à cele grange,

Perdu l'avez sanz nule eschange;

Et se li vostres est tant fors,
Qu'il puist le nostres trere fors
De cele porte seulement,
Mener l'en poez cuitement;
Ainsi doit-on prover sa beste.
Ce dist li vilains, par ma teste,
Marchéant avez encontré,

Le sien a par la keue aers,
Qu'il avoit moult et mate et souple,
Andeux ensamble les acouple,
Puis fust chascuns devers le suen,
Si ot verge tout à son buen,
Dont granz cops lor donent et rendent.

Com cil qui ne s'oserent faindre;
Les neus font serrer et estraindre,
Mès por tirer ne por sachier,
Ne les porent desatachier,
Moult ont les crepons estenduz.
Qu'est-ce, Baillet, fet li renduz?
Gardez que cil ne vous eschape;
Adont de la verge le frape,
Fiert et frape et done granz cops.

180 Et li vilains ne fu pas fols,
Qu'il vueille Ferrant affoler,
Ainz le lest assez reculer,
Por celui lasser et recroire;
Et li rendus, ce poez croire,

00.00

Fu liez quant vit Baillet errant, Et il vit reculer Ferrant, Moult li croist le cuer et engrange. Baillet, fet-il, voiz ci la grange, Garde que l'onor en soit tiue; Mès Baillet à fete la siue, 190 Qu'il ne puet mès ne ho ne jo, Ainz areste sanz dire ho: D'angoisse li batent li flanc. Quant li vilains le vit estanc, Qu'il ne puet mès tirer ne trere; Ferrant, fet-il, or del bien fere, Gentiz beste de bone essonre. Quant li roncins s'oï semondre, Des piez devant s'aert à terre, Que de l'un des piez se deferre; 200 Le fer fet voler contremont, Et li vilains coite et semont Ferrant qui trait et tire fort, Et Baillés arriere ressort A cele premeraine pointe, L'en maine de cul et de pointe Vers la porte tout le grant cors, Trainant ausi com un ours, Enmenoit à col estendu, Et le roncin et le rendu, 210 Qui moult dolenz après le siut, Si com de la porte issir dut. Et li renduz conuit bien l'uevre,

> Que Baillés si vilment se prueve, Que cil si vilment entraîne; Son coutel trait de sa gaïne,

204

FABLIAUX ET CONTES.

Ne set coment il le reskeue, A Ferrant à copé la keue. Se li a alegié son fais,

De la porte tout à un fais
S'en issirent andui ensemble.
Li renduz fiert la porte ensamble,
Puis s'en repere à son ostel.
Li vilains n'en pot avoir el,
N'il ne pot pas desouz mucier,
Ne sot tant brere ne huchier,
Que cil li vousist mot respondre.
Puis le fist à Amiens semondre
A la Cort par devant l'Evesque,

Qui bien leur enquiert et enpesque
Coment il lor fu avenu;
Puis ont lonc tens le plet tenu,
Qu'ainz ne lor en fist jugement.
Or vous proi-je communement
Qu'entre vous m'en dites le voir,

236 Se li vilains le doit avoir.

Explicit des deux Chevaux.

# LA MALE HONTE.

PAR HUGUES DE CAMBRAI.

Manuscrit, nº 7218.

Hues de Cambrai conte et dist, Qui de ceste œvre rime fist, Qu'en l'Eveschié de Cantorbile Ot un Englés à une vile,

Riches hom estoit à grant force. La mort qui toute rien efforce, Le prist un jor à son ostel. Partir devoit à son chastel Li Rois qui d'Engleterre ert Sire, C'est la coustume de l'Empire. 10 Li vilains dont je di le conte, Avoit à non où pais Honte, De grant avoir ert assasez; Mès ainçois qu'il fust deviez, Parti en deux pars son avoir: Ce que li Rois en dut avoir Mist l'en en une seue male; Cil qui le vis ot taint et pale, Le charja à un sien compere, Sor Dieu et sor l'ame son pere, 20 Que presenter l'alast au Roi, Que s'ame ne fust en effroi.

Quant cil fu mors, il ne se targe,
La male prent et si l'encharge,
Dusques à Londres ne s'areste,
Là où li Rois tenoit sa feste.
A moult grant paine entre en la sale,
A son col ot pendu la male
Qui moult estoit grant et velue.
Le Roi et ses Barons salue,
Sire, dist-il, oiez mon conte,
Je vous aport la male Honte;
La male Honte recevez,
Quar par droit avoir la devez,
Par saint Thomas le vrai martir,

Je la vous ai fet si partir,

50

40

50

1 1

Que je cuit que vous en aiez Le plus, or ne vous esmaiez.

Li Rois s'aïre, si l'esgarde,

Vilains, fet-il, li maus feu t'arde,

Et Diex te doinst mal encombrier,

Ainz que j'aie nul destorbier;

Doner me veus trop vilain més,

Quant male Honte me promés.

Mar le penssa par saint Climent.

Vuidier li fet isnelement

Le grant palais et la meson,

Et puis doner sa livroison

A deux serjanz qui tant le batent,

Par poi qu'à terre ne l'abatent.

Cil qui estoit pris à la trape,

A moult graut paine s'en eschape;

La male Honte a comparée

Où il avoit mainte denrée,

Maint anel d'or, et mainte afiche,

Et li preudon très bien s'afiche,

Et dist qu'arriere n'en ira

De si que li Rois avera

La male Honte fet reçoivre;

Ca maie Honte let reçoivre;

Quar il ne veut mie deçoivre
L'ame son compere Frontel,
Qui li charja à son ostel
Sor Dieu et sor son comparage.
Mès toz cels prie mal damage,
Qui tant li ont doné de cops,
Que tout li ont froissié les os.

La nuit se herberge en la vile, Cil qui ne quiert barat ne guile,

Puis s'en vint à Cort lendemain. Si se comande à saint Germain. 70 Aus fenestres du Palais voit Le Roi, qui entor lui avoit De Chevaliers une grant masse; Trestoute la Cort s'i amasse, Li vilains hautement parole. Rois de Londres et de Nichole, Fai me escouter, et si m'entent, La male Honte encor t'atent, Je ne me vueil de ci movoir, 80 Si l'aurez fete recevoir, La male Honte vous remaigne; Si la partez à vo compaingne, Et aus Chevaliers de vo table. Oiez, fet li Rois, del Deable, Qu'il ne sera jà chastoiez, Gardez qu'il soit pris et loiez, Et bien tenuz qu'il ne s'en aille. Uns Chevaliers de Cornuaille Le Roi apela maintenant; Sire, fet-il, trop malement 90 Fetes demener cel preudome: Si n'avez pas oï la somme, Ne cuide rien vers vous mesdire, Lessiez li desrenier son dire; Se sa reson ne sa parole Est outrecuidie ne fole, Qu'il ne sache reson moustrer, Lessiez li, s'il vous plest, entrer; Quar n'affiert pas à Roi d'Empire, S'uns fols se mesle de mesdire,

100

110

120

Que por ce soit contralieus;
Ain doit estre forment joieus.
Par doner et par apaier
Fetes li vilains essaier;
S'il set bien sa reson ouvrir,
Et sa parole descouvrir,
Qu'il ait la chose por bien dite,
Si l'en rendez haute mérite,
Et li amendez le meffet
Qu'en vostre Cort li a-l'en fet,
Quar n'a pas chiere de larron.
Li Rois l'otroie et si Baron.

Et cil recomence son conte,
Sire, fet-il, la male Honte
Vous aport moult plaine d'avoir,
Si m'en devez bon gré savoir:
A moult grant tort la refusastes
Ersoir quant si vous courouçastes;
La male Honte est granz et lée,
Oue je vous ai ci aportée.

Que je vous ai ci aportée,
Toute soit vostre, biaus douz Sire,
Mon compere le m'a fet dire,
Por ce, biaus douz Sire, que g'ere
Et son ami et son compere:
Partir fist son avoir parmi,
Vo part vous envoie par mi
En une male qui fu siue;
N'ai mès talent que vo Cort siue,
Que tant m'i ont doné de cops,
Que tout m'i ont froissié les os.

Que tout m'i ont froissié les os. Mès toutes voies, Sire Rois, Puisque ce est resons et drois, Je vous rent ci la male Honte, Et si tenez de l'avoir conte. Lors l'a de son col despendue, Au Roi l'a maintenant rendue, Sa reson li a descouverte, Et li Rois a la male ouverte. Assez i ot or et argent,

La male Honte au vilain donne,
Et son mautalent li pardonne;
Et li vilains dist coiement,
La male praing-je voirement
A tout l'avoir qui est dedenz;
Mais je pri Dieu entre mes denz
Que male Honte vous otroit,
Si fera-il, se il m'en croit,
Autre que celi que je port,

Lors a li vilains reportée
La male Honte en sa contrée;
A mainte gent l'a departie;
Qui en orent moult grant partie.
Sanz la male ot-il trop de honte,
Et chascun jor li croist et monte;
Mais ainz que li anz fust passez,

158 Ot li Rois de la honte assez.

Explicit de la Male Honte.

#### DE LA MALE HONTE.

Manuscrit de Saint Germain, nº 1830.

Ce Conte est le même que le précédent, versifié par un autre auteur; je ne l'ai inséré ici, que pour justifier l'opinion que j'ai énoncée dans l'Avis qui est en tête du premier volume.

SEIGNOR, oez et entendez Un flabel qu'est faiz et rimez D'un Roi qui Engleterre tint : Toz ce fu voirs et si covint Qu'en Engleterre ert un Rois. En icel tens ert us et droiz Que qant un hom moroit sanz oir Li Rois avoit tot son avoir. Ce trovon-nos avant el conte Qu'uns preudons morust q'ot non Honte; 10 Honte ert le preudom apelez. Qant vit que tant fu adolez, Et que il vit qu'il ne vivra, Un sien compere en apela. Compere, dit Honte, prenez Mon avoir que vos là véez En cele male qui là pent : Por Dieu vos pri omnipotent, Se ge muir, portez la lou Roi, Si dites que ge li envoi, 20 Oar ce est raison et droiture. Et cil respont, et si li jure

Que il la portera sanz faille,
Por ce que du couvent ne faille.
Honte morut de cel malage,
Si volt garder son comparage;
Maintenant prent la male Honte,
De la vile ist, el chemin monte.
Tant va, tant vient, et tant demande,

Tant a erré par Inguelande,
Qu'il a trouvé desoz en l'onbre
Devant le pin le Roi à Londres,
O lui grant part de son barnaige.
Sire, fait-il, en son langaige,
La male Honte vos aport,
Ge li oi covent à sa mort
La male Honte vos donroie,
Prenez-la, qu'il la vos envoie:
Sire, prenez la male Honte.

Qant li Rois l'ot, si a grant honte:
Vilein, dit-il, tu me mesdiz,
Mais tu aies honte toz diz.
De honte me puist Diex defendre!
Près va que ge ne te faz pendre.
Encor voloit li vilains dire,
Mais cil le prenoit à grant ire,
Qui environ le Roi estoient;
Tant le deboutent et desvoient,
Que tart li est, ce m'est avis,

50 Que il se soit de Cort partiz:

50 Que il se soit de Cort partiz:
Bien li avint qu'il ne l'ont mort.
Ha! las, font-il (\*), or me recort

<sup>(\*)</sup> C'est une faute, il faut lire, fait-il.

60

Que mes comperes me pria, Quant il morut et defina, Que cest avoir au Roi donasse: Volentiers encor i pallasse, Et donroie la male Honte: Mais cil Chevalier et cil Conte M'aroient jà mort, bien le sai. Mais or sai bien que ge ferai, Ge gaiterai sempres le Roi, Oant au mostier ira par soi, Et il venra devant trestoz. Encor serai-ge si estoz Que li donrai la male Honte. A ce que ainsi dit et conte, Voit le Roi au moutier aler, Et il le recort saluer.

Si com il entroit el mostier, Li commence haut à huschier, 70 Que tuit l'oïrent Prince et Conte: Sire, fait-il, la male Honte Vos aport-ge encor et offre, D'esterlins i a plein un coffre. Quant li Rois l'ot, si a tel raige, Avis li est que de duel arge: Ne set que faire ne que dire. Du vilain a tel duel et ire, Que la male Honte li baille, Qant il a dit, où sont mi baille, 80 Et cil qui menjuent mon pain, Qant ne me tuent cel vilain? Qant cil voient irié le Roi, Sore li corent à desroi,

Jà fust li preudons malbailliz: Mais il s'estoit entr'ax gatiz, Si le perdent entre la gent. Ez-vos celui forment dolent, Qui preudom et loiax estoit, Du Roi qui forment s'en iroit 90 Qant li offroit la male Honte. Cil dit que à lui plus ne monte, Mais tierce foiz li offerra Et puis enprès si s'en ira; S'or le devoit li Rois ocirre, Si li ira-il encor dire Tierce foiée, gar c'est droiz. Et qant par ot mengié li Rois, Que il fu auques bauz et liez, Li vileins revint toz chargiez 100 De la male Honte qu'il porte. A grant paor o chiere morte Li rehuche haut et reconte: Sire, Sire, la male Honte, Fait li preudom, gar retenez, Qar par droit avoir la devez. La male Honte vous remaigne, S'en donez à vostre compaigne; La male Honte est granz et lée, Je la vos ai ci aportée. 110 Un mien compere, ce sachiez, La vos envoie, si l'aiez, Qar vos d'Angleterre estes Rois, La male Honte aiez, c'est droiz. Qant li Rois l'ot et il l'entent, A poi que il d'ire ne fent.

Seignor, fait-il, ge vos commant Que vos cel vilain maintenant, Qui ne me velt laisser en pais,

Qui ne me velt laisser en pais,
Que il orendroit soit deffais.
Li preudons fust jà entrepris,
Qant un hauz hom s'est avant mis,
Qui saiges ert et entendanz,
Et de parole molt saichanz.
Sire, fait-il, vos avez tort,
Se le vilain aviez mort;
Mais ençois que li façoiz honte,
Sachiez que est la male Honte.
Volentiers, fait li Rois, par foi.

Vilein, fait-il, entens à moi;
Que dis-tu de la male Honte?
Tu m'en as hui fait mainte honte
En ma Cort, et maint grant ennui,
Ne sai qantes foiées hui.
Dont li conte cil et devise
Com la male Honte ot emprise,
Et com Honte son bon compere
Li pria par l'ame sa mere
Qu'après sa mort li aportast.
Li Rois l'entent, sa cuise bat

Qu'après sa mort li aportast.

Li Rois l'entent, sa cuise bat

De la joie qu'il ot éue,

Qant la parole ot entendue.

Vilain, fait-il, or t'ai plus chier

Que de noient m'as fet irier:

Mielz m'as gabé que nus lechiere.

Or te doing-ge à bele chiere

La male Honte à ta partie,

Qar par droit l'as bien gaaignie.

Ainsi ot cil la male Honte.

150 Ce dit Guillaume (\*) en son conte
Que li vilains en a portée
La male Honte en sa contrée;
Si l'a as Anglois departie,
Encor en ont-il grant partie;
Sanz la male ont-il assez honte,
Et chascun jor lor croist et monte
Par mauvais Seignor et par lasche,

158 Les a honte mis en s'ataiche.

(\*) Je ne connois point ce Guillaume, à moins que ce ne soit Guillaume le Normand, auteur du fabliau du Prestre et d'Alison, qui est imprimé dans le zv° volume de ce recueil.

Explicit de la Male Honte.

### DE L'ENFANT QUI FU REMIS AU SOLEIL.

Manuscrit 7218.

Qui n'estoit mie recréanz,
Ne de gaaignier esbahis,
Ainz chercha sovent maint païs
Por ses denrées emploier,
De son avoir mouteploier
Ne fu pas sovent à sejor.
De sa fame se part un jor,
Et va en sa marcheandise,
Ainsi com cis contes devise;
Bien demora deux anz entiers.
La marcheande endementiers

20

Fu ençainte d'un bacheler;
Amors qui ne se pot celer,
Mist l'un et l'autre en tel desir,
Que ensamble les fist gesir;
Mès lor œvre ne fu pas fainte,
Quar la Dame en remest ençainte:
Un fil en ot, ainsi avint.

Et quant li marcheanz revint,
A fuer de sage se prova.
De l'enfançon que il trova
A sa fame reson demande.
Ha, sire, fet la marcheande,
Une foiz m'estoie apoié
Là sus à vo haute poié,
Moult dolente et moult esplorée
'Tout por la vostre demorée,
Dont g'ere en moult grant desconfort:

Yvers ert et negoit moult fort,
Amont vers le ciel esgardoie,
Et je qui point ne me doutoie,
Par mechief reçui en ma bouche
Un poi de noif, qui tant fu douce,
Que cel bel enfant en conçui
D'un seul petit que j'en reçui,
Ainsi m'avint com je vous di.
Et li preudon li respondi,
Dame, ce soit à bon éur,

Dame, ce soit a bon eur,

Des or mès sui-je tout séur

Que Diex m'aime, seue merci,

Quant cest bel oir que je voi ci

Nous consent ainsi à avoir;

Ausi n'avions-nous nul oir,

Et cist ert prudom, se Dieu plest. Ne plus ne dist, ainçois se test, Ne de son cuer point ne gehi. Et li enfés crut et tehi, Et prist moult bone norreçon, Mès toz jors fu en soupeçon 50 Li preudom, et en porvéance Qu'il en voie sa delivrance. Quant l'enfés ot quinze anz passez, Cil qui n'est mie respassez De son mal, qui moult est irais, A sa fame s'est un jor trais, Et dist : Dame, ne vous griet pas, Que demain vueil sans nul trespas En marcheandise r'aler;

Moi auques matin esveillier,
Et vostre fil appareillier,
Q'o moi le vueil mener demain.
Savez-vous porqoi je l'i main?
Jel' vous dirai sanz demander,
Por aprendre à marcheander
Entrués qu'il est de jone aage.
Jà ne verrez home fin sage
De nul mestier, sachiez sanz doute,
Se il n'i met son sens et boute

De nul mestier, sachiez sanz dou

Se il n'i met son sens et boute
Ainçois qu'il ait usé son tans.
Sire, bien m'i suis assentans;
Mais encore s'il vous pléust,
Mon fils encor ne s'en méust;
Et puis que voz plesirs i est,
Au contredit n'a point d'aquest,

80

90

100

Ne deffendre ne m'en porroie:
Demain vous metrez à la voie,
Et Diex qui là sus est et maint,

Vous conduie, et mon fils ramaint,
Et doinst la bone destinée.
Atant fu la reson finée,
Et li preudom matin se lieve,
Cui ses aferes point ne grieve;
Quar sa chose li vient à point.
Mais la Dame n'abelist point,
Ce qu'ele en voit son fil aler,
Que de li part sanz retorner.
Et li preudon o lui l'en guie
Tout le chemin lez Lombardie.

Tout le chemin lez Lombardie.
Ne conterai pas lor jornées,
Que tantes terres ont passées,
Qu'à Genes droit s'en sont venu,
A un ostel sont descendu.
Li preudon a changié Agraine
A un marcheant qui l'enmaine
En Alixandre por revendre.
Et cil tantost sanz plus atendre,
Qui le fil sa fame vendi,

A son autre afere entendi;
Lors repera en sa contrée,
Et tante terre a trespassée,
Qu'à son ostel vint et descent;
Mès ne le vous diroient cent
Le duel que la Dame demaine
De son fil que pas ne ramaine.
Sovent se pasme, ainsi avint,
Et quant de pasmoison revint,

En plorant li requiert et prie,
Por amor Dieu, que il li die
De son fil qu'il est devenuz.
De respondre ne s'est tenuz
Cil qui moult biau parler savoit.
Dame, selonc ce que l'en voit,
Doit chascuns le siécle mener;
Quar en trop grant duel demener
Ne puet-il avoir nul conquest.
Savez-vous que avenu m'est
Enz el païs où j'ai esté?

Par un chaut jor el tens d'esté,
Jà estoit miedis passez,
Et li chauz ert moult trespassez,
Lors erroie-je et vo fiex,
Lez-moi (\*)
Deseure un mont qui tant fu hauz;
Li solaus clers, ardanz et chauz
Sor nous ardanz raiz descendi,
Que sa clarté chier nous vendi,
Que vos fil remetre covint

De l'ardeur qui du soleil vint.

A ce sai bien et aperçoif
Que vostre filz fu fez de noif,
Et por ce pas ne m'en merveil,
S'il est remis el chaut soleil.

La Dame s'est apercéue
Que son mari l'a decéue,
Qui dist que son filz est remis.
Or li est bien en lieu remis

<sup>(\*)</sup> Le reste du vers est en blanc dans le Manuscrit, mais le sens n'y est pas moins.

Ses engiens, et tornez à perte,
Dont folement estoit couverte:
Bel s'en est ses sires vengiez,
Qui laidement fu engingniez,
Et par paroles, et par dis,
Mès jamès n'en sera laidis.
Por ce qu'ele se sent meffette,
Ses meffez a ceste pais fete;
Bien l'en avint qu'avenir dut,

148 Qu'ele brassa ce qu'ele but.

Explicit de l'Enfant qui fu remis au Soleil.

#### DES TROIS DAMES

# QUI TROUVERENT UN ANEL

Manuscrit 7218.

OIEZ, Seignor, un bon fablel,
Uns clers le fist por un Anel
Que trois Dames un main troverent.
Entre eles troi Jhesu jurerent
Que icele l'Anel auroit,
Qui son mari miex guileroit,
Por fere à son ami son buen,
L'Anel auroit, et seroit suen.
La premiere se porpenssa
In quel guise l'Anel aura,
Son ami a tantost mandé;
Quant il sot qu'el l'ot comandé,

Si vint à li delivrement,
Quar il l'amoit moult durement,
Et ele lui, si n'ot pas tort.
Del meillor vin et del plus fort
C'on pot trover en cele terre,
Fist la Dame maintenant querre,
Et si ot quis dras moniaus
Qui assez furent bons et biaus;

Qui assez furent bons et biaus;
Del vin dona à son mari,
Il en but tant, je le vous di,
Qu'il ne savoit où il estoit,
Acoustumé pas ne l'avoit.
Quant li preudom fu endormi,
Entre la Dame et son ami
L'ont pris et rez et l'ont tondu
Et coroné, tant ot béu,
Que l'en le péust escorcier.

20

La Dame et son douz ami chier
Le prenent, et si l'ont porté
Droit devant la porte à l'Abé
Dont il erent assez prochain.
Iluec jut jusqu'à lendemain
Que Dame Diex dona le jor;
Il s'esveilla, si ot paor,
Quant il se vit si atorné,
Diex! dist-il, qui m'a coroné?
Est-ce donc par vostre voloir?

Ao
Oil, ce puet-on bien savoir,
Que nus fors vous ne le m'a fait;
Or n'i a donc point de deshait,
Vous volez que je soie moine,
Et jel' serai sanz nule essoine.

Maintenant sor ses piez se drece Grant oirre, que ne s'aperece, Vient à la porte, si apele. Li Abés ert à la Chapele Qui maintenant l'a entendu,

A pié, et sanz ame toz sous:
Frere, fet-il, qui estes-vous?
Sire, dist-il, je suis uns hom,
Estre vueil de relegion,
De ci près sui vostre voisin:
Sachiez que encore ier matin
Ne savoie ceste aventure,
Mès Dame Diex qui tout figure,
M'en a doné si bon talent,

Sire, com vous m'oez conter,
Quar il m'a fet ci aporter
Tout coroné et tout tondu,
Come autre moine revestu.
Fetes-moi mander ma moillier,
Et se li ferai otroier.
De ma terre et de mon avoir
Vous ferai tant céenz avoir,
Que toute en aurez ma partie
Por estre de vostre Abeie.

Por estre de vostre Abeie.
Li Abés covoita la terre,
Si envoia la Dame querre,
Et ele i vint delivrement;
Quar bien savoit à esqient
Porqoi li Abés l'ot mandée.
Et quant el fu léenz entrée,

. .

Et ele a véu son Seignor,
Sire, por Dieu le Creator,
Volez-vous moine devenir?
Je nel' porroie pas soufrir.

80

Je nel' porroie pas soufrir.

A la terre chéi pasmée,
Par faint sanblant s'est demorée
Une grande piece à la terre,
Samblant fet que li cuer li serre.
Li Abés li dist franchement,
Dame, cest duel est por néent;
Vous déussiez mener grant joie,
Vostre sire est en bone voie,
Diex l'aime, ce poez savoir
Oui à son oés le veut avoir.

Qui à son oés le veut avoir.

El l'otria à quelque paine,

Uns gars à son ostel l'enmaine,

Où ele trova son ami.

Maint preudome a esté trahi

Par fame, et par sa puterie.

Cil fu moines en l'Abeie,

Où il fu moult longuement.

Por ce chasti-je toute gent

Qui cest fablel oient conter,

Qui cest tablet oient conter,

Qu'il ne se doivent pas fier
En lor fames, n'en lor mesnies,
Se il nes ont ainz essaies,
Que plaines soient de vertuz;
Mais hom a esté decéuz
Par fame et par lor trahison.
Cil fu moines contre reson,
Qui jà en sa vie nel' fust,
Se sa fame nel' decéust.

La seconde a moult grant envie

De l'Anel; ne s'oublia mie,
Ainz se porpensse coment l'ait,
Moult fu plaine de grant agait.
Il avint à un Vendredi,
'Tout ainsi com vous orrez ci,
Ses sire ert au mengier assis,
Anguilles avoit jusqu'à six;
Les anguilles erent salées
Et sechies et enfumées.
Dame, dist-il, quar prenez tost,

Ces anguilles cuisiez en rost.

Sire, céenz n'a point de feu:

Et jà en a-il en maint leu

Ci près, alez-i vistement.

La Dame les anguilles prent,

Et trespassa outre la rue,

Chiés son ami en est venue.

Quant il la vit, moult ot grant joie,

Com se il fust sire de Troye,

Et la Dame grant joie maine.

Et l'autre jusqu'au Vendredi.
Quant vint à eure de midi,
La Dame apela un garçon,
Gars, dist-ele, va en meson,
Et saches que mon Seignor fait.
Li gars moult tost à l'ostel vait,
La table ert mise, et sus deux pains,
Et li preudons lavoit ses mains,
Asséir devoit maintenant.

140 Li gars vint arriere courant,

Et dist, vostre mari menjue.

Cele ne fu mie esperdue,

Chiés son voisin en est entrée,

Et le preudon l'a saluée,

Et la Dame le resalue.

Sire, dist-el, je suis venue

Anguilles cuire à mon Seignor,

Nous avons juné toute jor,

Jel' laissai or moult deshaitié,

Il n'avoit encore hui mengié.

Les anguilles rosti moult tost,
Quant il fu droiz que on les ost,
Si les a prises en son poing.
Son ostel n'estoit gueres loing,
Et ele i fust moult tost venue:
Très devant son mari les rue,
Huis, dist-el, je sui eschaudée.
Et li preudom l'a resgardée,
Sor ses piez saut come dervé.

Vous venez de vo puterie.

Et la Dame à haute voiz crie,
Harou, aïde, bone gent.

Et il i vindrent esraument,
Et li prudom i fu venu,
Chiés qui la pautoniere fu
Por les sis anguilles rostir.

Sire, dist-el, venez véir,
Me sire est de son sens issu,

Je me parti ore de ci.
Voire, pute, dès Vendredi.

III.

180

200

Cil entendirent qu'il a dit Qu'ele au Vendredi s'en partit. Cil de toutes pars l'ont saisi. Li preudom fu si esbahi, Que il ne sot qu'il péust dire. Chascuns le desache et detire, Les mains li lient et les piez, Bien est matez et cunchiez, Puis s'en issirent de l'ostel, Quar la pute ne queroit-el. L'en lor demande où ont esté, Chiés Dant Jehan qui est dervé, Si est grant duel et grant domage, Quar orendroit li prist la rage Qu'il voloit sa fame tuer. Cele ne se volt oublier, Ainçois a mandé son ami, Et il vint maintenant à li; En sa chambre l'en a mené,

190 Par un pertuis li a moustré Com li vilains estoit liié; Bien l'a maté et cunchiié, Et bien vaincu par son barat. Li vilains reproche du chat Qu'il set bien qui barbes il leche, Cestui a servi de la meche: Mès s'il éust cuer de preudome, Il s'en venjast à la parsome.

> Or doiez de la daerraine, Qui nuit et jor fu en grant paine En quel guise l'Anel aura; Son ami ot que moult ama,

Sachiez point n'en remest sor lui.

Moult s'entr'amerent ambedui.

Un jor l'ot la Dame mandé;

Quant il sot qu'el l'ot comandé,

Si vint à li tout sanz demeure,

Et la Dame en méismes l'eure

210

Si vint à li tout sanz demeure,
Et la Dame en méismes l'eure
Li dist, biaus amis, longuement
Vous ai aimé moult folement;
Toz jors porroie ainsi muser,
Bien porroie mon tens user
En fole vie et en mauvaise;
Se vous de moi avez mesaise,
Moult seroie fole et musarde,
Maus feus et male flambe m'arde,
Se vous jamès o moi gisez,
Se vous demain ne m'espousez.

Dame, dist-il, por Dieu merci,
Jà avez-vous vostre mari,
Coment porroit ce avenir?
De grant folie oi plet tenir,
Dist-ele, j'en pensserai bien,
Jà mar en douterez de rien,
Mès vous ferez à mon talent.
Dame, à vostre comandement
Ferai, jà n'en ert desdaignie.

230 Lors li a la Dame enseignie
Qu'au soir viegne por son mari,
Et si le maint avoeques li
Chiez Dant Huistasse le fil Tiesse,
Où il a une bele niece,
Que volez prendre et espouser,
Se il la vous voloit doner;

Et g'irai là sans demorer,
Jà tant ne vous saurez haster,
Que je n'i soie avant de vous:

1 Iluec nous troverez andous,
Où j'aurai mon afere fait
A Huistasse tout entrefait
En tel guise que vous m'aurez,
Se Dieu plest, et me recevrez
Très pardevant nostre Provoire.
Mon Seignor ne saura que croire,
Qu'il m'aura après lui lessié,
Je serai si appareillié
Que je aurai changiez mes dras,

Que il ne me conoistra pas,
Et me fiancerez demain
Très pardevant no Chapelain.
A mon mari direz, biaus sire,
El non de Dieu, el non saint Sire,
Ceste fame me saisissiez.
Il en sera joianz et liez,
Et bien sai que il me donra
A vous, et grant joie en aura,
Et s'il ainsi me veut doner,

Je di que ce n'est pas prester.

Issi fu fet, issi avint.

Toute sa vie cil la tint

A cui son mari la dona,

Por ce que il ne li presta,

Ne la pot onques puis r'avoir.

Mès or vueil-je par vous savoir

Laquele doit avoir l'Anel.

Je di que cele ouvra moult bel,

Qui moine fist de son Seignor:

270 Et cele r'ot-el grant honor,
Qui le suen fist prendre et loier,
Et par estavoir otroier,
Et toz les huit jors mesconter.
Ceste se refist espouser
En tel maniere à son ami.
Or dites voir, n'i ait menti,
Et si jugiez reson et voir,

278 Laquele doit l'Anel avoir.

Explicit des trois Dames qui troverent l'Anel.

#### DU CHEVALIER

## QUI FIST SA FAME CONFESSE.

Manuscrit, nº 7218.

En Beesin, moult près de Vire, Une merveille j'oï dire D'un Chevalier et de sa fame, Qui moult estoit cortoise fame, Et moult proisie en sa contrée; A la meillor estoit contée, Et li sires tant se fioit En sa moillier, et tant l'amoit, Que de rien cure ne prenoit: Tout li ert bon quanques fesoit, Que jà nule riens ne féist, Se il séust qu'il ne vousist.

10

Ainsi vesquirent longuement, Qu'entr'eux n'ot point de mautalent, Fors tant, ne sai par quele maniere, Que la Dame qui moult fu chiere. Devint malade et acoucha, De trois semaines ne leva. Grant paor ot qu'el ne morust, Tant que son terme venu fust, 20 De son Provoire fu confesse; Du sien donna, et fist grant lesse. Ne se vout pas à tant tenir, Son Seignor fist à li venir, Et se li dist, biaus sire chiers, Du conseil de moi fust mestiers (\*); Uns moines maint moult près de ci, Sainz hom est moult, c'avons oï, A m'ame fust grant preu, ce cuit, 30 Se je fusse confesse à lui. Sire, pour Dieu, sanz nule aloigne, Ouar me fetes venir le moine, Grant mestier ai de lui parler. Dame, dist-il, vez m'i aler, Nul meillor més de moi n'i a, Je cuit jel' vous amenrai jà. A ces paroles s'en torna, Sor un cheval qu'il ot monta, A la voie se mist amblant, Et de sa fame moult penssant. 40 Diex! penssa s'il tant a esté Ceste fame de grant bonté,

<sup>(\*)</sup> Je crois qu'il faut lire, de vostre conseil fust mestiers : J'ai besoin de votre conseil.

Ce saurai-je, se Diex m'ait, S'ele est tant bone com l'en dit; Jà n'i aura confession, Par le cuer Dieu, se de moi non; En leu de moine à li vendrai, Et sa confession orrai. En ce qu'en ceste pensse estoit, Et devise qu'estre en porroit, Chiés le prior en vint manois, Qui fu prudon et moult cortois; Et quant le Prieor vit li, Encontre lui moult biau sailli: Bel'l'apela, s'el fist descendre, Puis si a fet son cheval prendre, Puis li a dit, par l'ordre Dé, Or m'avez-vous servi à gré, Quant vous m'estes venuz veoir Com vostre ami, et remanoir; De herbregier grant joie en ai, Por vous la Cort amenderai. Li Chevaliers li dist : biaus sire, Grant gré vous sai certes du dire, Mès ne puis mie herbregier, Venez o moi ca conseillier. Quant il l'ot tret à une part, Sire, fet-il, se Diex me gart, Grant mestier ai de vostre aïe, Gardez que ne me failliez mie; Se voz dras noirs me presterez, Ainz mienuit toz les r'aurez, Et voz granz botes chaucerai, Et je ma robe vous lerrai.

50

60

70

Céenz avez mon palefroi, Et le vostre menrai o moi. Le moine tout li otria Quanque il quist et demanda, Et quant fu nuis les dras vestit, 80 Il chanja trestout son abit, Desus le palefroi monta Au moine qui souef ambla; Lors s'en parti de maintenant, En sa meson en vint amblant: Dedenz entra, bien fu enbronc, Bien s'enbroncha où chaperon, Quar ne voloit, ce cuit-je bien. Que l'en le conéust de rien. La meson ert auques obscure, Uns gars sailli grant aléure 90 Encontre lui por lui descendre. A une fame se fist prendre Par la gone, s'el mena droit Là où la Dame se gisoit. Dame, dist-el, le moine est ci, Que vous mandastes dès ier ci, Et la Dame si l'apela. Sire, dist-el, séez-vous ça Delez cest lit, quar moult m'empire Mon mal, si crieng que je me muire, 100 Que nuit ne jor point ne me cesse, Si vueil de vous estre confesse. Dame, dist-il, ce sera sens, Tant come avez et lieu et teus,

> Quar nus ne nule ne set mie Esmer de soi, ne de sa vie.

Por ce vous di, ma douce Dame, Ou'aiez merci de la vostre ame; Pechié celé, ce truis escrit, L'ame et le cors ensamble ocist: 110 Por ce vous di et vous chasti Oue vous aiez de vous merci. Et la Dame qui où lit fu, Trestout en autre siecle fu, De son Seignor ne conut mie, Por le grant mal qui l'ot saisie, Quar sa parole entrechanjoit; En la chambre lumiere n'ot, Fors d'un mortier qu'iluec ardoit, Point de clarté ne lor rendoit, 120 Ne gent n'avoit en cel ostal Qui séussent gueres de mal. Sire, moult ai esté proisie, Mès je suis fausse et renoie, Sachiez de voir, tele est blasmée Qui vaut moult miex que la loée; C'estoie-je qui los avoie, Mès moult mauvese fame estoie, Quar à mes garçons me livroie, Et avoeques moi les couchoie, 130 Et d'aus fesoie mon talent, Moie coupe, je m'en repent. Et quant li Chevaliers l'oï, De mautalent le nez fronci, Moult par vousist et desirrast Que mort soubite l'acorrast. Dame, dist-il, pechié avez:

Dites avant, se vous savez;

Mès bien vous déussiez tenir,

A vostre espous qui moult vaut miex,
Ce m'est avis, par mes deux iex,
Que li garçons, moult me merveil.
Sire, se Diex m'envoit conseil
A ceste ame, je vous dirai
La vérité, si com je sai.
A paine porroit-l'en choisir
Fame qui se puisse tenir
A son Seignor tant seulement,

Quar la nature tele en ont,
Qu'els requierent, ce sachiez-vous,
Et li mari si sont vilain,
Et de grant felonie plain,
Si ne nous oson descouvrir
Vers aus, ne noz besoins gehir,
Quar por putains il nous tendroient,
Se noz besoins par nous savoient;
Si ne puet estre en nule guise

Dame, dist-il, bien vous en croi,
Dites avant, se savez qoi.
Sire, dist-ele, oïl assez,
Dont li miens cors est moult grevez,
Et la moie ame en grant freor;
Que le neveu de mon Seignor,
Tant l'amoie en mon corage,
Ce m'estoit vis que c'estoit rage,
Et sachiez bien que je morusse,
Se mon plesir de lui n'éusse;

Tant fis que je o lui pechai, Et que cinq anz, ce cuit, l'amai. Or m'en repent vers Dieu. Aie, Dame, dist-il, c'estoit folie, Que le neveu vostre Seignor Amiiez de si fole amor, Li pechiez doubles en estoit. Sire, se Diex conseil m'envoit, C'est la coustume de nous fames, Et de nous aaisies Dames, Quar cels dont l'en mains garde aura, Entor cels plus se tornera. Por le blasme que je cremoie, Le neveu mon Seignor amoie, Quar à mes chambres bien sovent Pooit venir veant la gent. Jà n'en fust blasme ne parole, Ainsi l'ai fet, si fis que fole, Quar mon Seignor ai grevé si, Qu'à poi que ne l'ai tout honi. Oue du tortiau puant, li gart, Li ai bien fet mengier sa part. Tant li ai fet, tant l'ai mené, Oue il croit plus en moi qu'en Dé. Quant céenz vienent Chevalier, Si com droit est, por herbregier, Lors demandent-il à noz genz, Où est la Dame? ele est léenz; Jà le Seignor n'ert demandé, Car je l'ai tout aneanté, Ne jà ostel n'ert à honor,

Dont la Dame se fet Seignor;

180

190

200

210

220

Et fames ceste coustume ont,
Et volentiers toz jors le font,
Qu'eles aient la Seignorie
Sor lor Seignors; por cest honie
Mainte meson qu'est sanz mesure,
Et fame avoire par nature.
Dame, dist-il, ce puet bien estre,
Del vrai Dieu le souverain prestre

Onques riens plus ne li enquist,
Mès sa coupe batre li fist,
Et li enjoinst sa penitance:
Et ele mist en convenance
Que jamès jor amor n'auroit,
A autre home s'ele vivoit.
Lors s'en parti, moult fu iriez,

A son cheval est reperiez,
Dessus monta, si s'en issi,
D'ire et de mautalent fremi
Por sa fame qu'il seut loer,
Et tant prisier, et tant amer;
Mès en ice se confortoit,
Qu'encore bien s'en vengeroit.
A lendemain quant il li plout,
A son ostel, et quant il vout,
En sa meson s'en repera,
Et la Dame si respassa.
Grant merveille ot de son Seignor,
Qui li soloit moustrer amor,

Qui li soloit moustrer amor,
Et li baisier et acoler,
Or ne daignoit à li parler.
Un jor par sa meson aloit,
Trestout ainsi com el soloit,

Et comandoit moult fierement
De ses aferes à sa gent,
Et li sires s'el regarda,
Ireement le chief crolla.
Se li a dit, par l'ordre Dé,

240 Dame, quele est vostre fierté
Et vostre orgueil? je l'abatrai,
Quar à mes poins vous ocirrai.
S'il vous membrast de vostre vie,
Honte éussiez d'avoir baillie;
Quar nule fame bordeliere
Ne fu de si male maniere
Com vous estes orde mauvese.
Lors ne fu pas la Dame aaise,
De son Seignor se merveilla,

250 Avis li fu, de voir cuida

Que il l'éust fete confesse;
Moult se doute que mal n'en nesse,
Puis li a dit de maintenant,
Ha! mauvès homme souduiant,
Moult me poise que je ne dis
Que tuit li chien de cest païs
Le me fesoient nuit et jor,
Mès plus m'estoit de ma dolor.
Ha! mauvès home trahitier,

260 Tu pris abit d'Ermitier
Por moi prover à desloial;
Mès, merci Dieu, je sui loial,
Je n'ai voisine ne voisin
Por qui je port le chief enclin:
Je ne te criem, la merci Dé,
Quar se seusses la vérité,

Toute ma honte tost fust seue, Quar m'en estoie apercéue, Quant je vous en enquis sordois

Tout ce que dis par mon gabois;
Moult ne poise par saint Symon,
Que ne vous pris au chaperon,
Ne que ne vous deschirai tout.
Sachiez de voir pas ne vous dout
De rien que onques vous déisse;
Se Dame Diex mon cors garisse,
Bien vous reconui au parler,
Je ne vous doi jamès amer:
Non ferai-je, se Diex me gart,

280 Mauvès trahïtre de male art,
Jà ne vous ert mès pardoné.
Tant li a dit, et tant conté,
Que li osta tout son espoir,
Et bien cuida que déist voir.
Granz risées et granz gabois

286 En firent en Beseinois.

Explicit du Chevalier qui fist sa Fame confesse.

#### DE GOMBERT ET DES DEUX CLERS.

PAR JEAN DE BOVES.

Manuscrits, nos 7218 et 7989.

En cest autre fablel parole De deux Clers qui vienent d'escole; Despendu orent leur avoir
En folie plus qu'en savoir,
Ostel quistrent chiés un vilain;
De sa fame Dame Guilain
Fu l'uns des Clers lués que là vint,
Si fols, que amer li convint;
Mès ne set coment s'i acointe,
Quar la Dame est mingnote et cointe;

10

Quar la Dame est mingnote et cointe;
Les iex ot vairs come cristal.

Toute jour l'esgarde à estal
Li Clers, si qu'à paine se cille,
Et li autres ama sa fille,
Qui adès i avoit ses iex.
Cil mist encor s'entente miex,
Quar sa fille est et cointe et bele,
Et je di qu'amor de pucele,
Quant fins cuers i est ententiex,
Est sor toute autre rien gentiex,
C'est li est eve en torquel

C'est li ostors au tercuel.
Un petit enfant en bercuel
Paissoit la bone fame en l'aitre.
Que qu'ele entendoit à lui paistre,
Uns des Clers lez li s'acosta,
Fors de la paelete osta
L'anelet dont ele pendoit,

Si coiement que nul nel' sot.

Tel bien come sire Gombers ot
Orent assez la nuit si oste,
Lait boilli, matons et composte,
Ce fu assez si come à vile.
Cele nuit fu moult Dame Guile

Si le bouta lués en son doit

Regardée de l'un des Clers; Ses iex i avoit si aers, Que il nes en pooit retrere. Li preudom qui bien cuidoit fere, Et n'i entendoit el que bien,

Fist lor lit fere près del sien,
Ses coucha, et les a couvers.
Lors se couche sire Gombers
Quant fu chaufez au feu d'esteule,
Et sa fille jut toute seule.
Quant la gent se fu endormie,
L'uns des Clers ne s'oublia mie,
Molt li bat li cuers et flaele;
A tout l'anel de la paele
Au lit la pucele s'en vint.

Oiez coment il li avint,
Lez li se couche, les dras œvre,
Qui est-ce, Diex, qui me descuevre,
Dist-ele, quant ele le sent?
Sire, por Dieu omnipotent,
Que querez-vous ci à ceste eure?
Suer, dist-il, se Diex me sequeure,
N'ai talent qu'ensus de vous voise,
Mès tesiez, si ne fetes noise,
Que vostre pere ne s'esveille,

Que vostre pere ne s'esveme,

Quar il cuideroit jà merveille;

S'il savoit que o vous géusse,

Il cuideroit que je éusse

De vous fetes mes volentez;

Mès se vos mon bon consentez,

Granz bien vous en vendra encor,

Et si aurez mon anel d'or,

Qui miex vaut de quatre besanz; Or sentez come il est pesanz, Trop m'est larges au doit m'anel. Et cil li a bouté l'anel

70

Et cil li a bouté l'anel
Où doit, si qu'il passa la jointe.
Et cele s'est près de lui jointe,
Et jure que jà nel' prendroit.
Toutes eures, mi tort, mi droit,
L'uns vers l'autre tant s'amolie,
Que li Clers li fist la folie.
Et quant il plus l'acole et baise,
Plus est ses compains à mal aise,
Quar ressouvenir li fesoit
Ce qu'à l'un paradis estoit

Sambloit à l'autre droiz enfers.
Lors se lieve sire Gombers,
S'ala à l'uis pissier toz nuz;
L'autre Clers est au lit venuz,
A l'esponde par de devant
Prist le berçuel o tout l'enfant,
Au lit le porte où a géu.
Or est Dant Gombert decéu;

Quar adès à coustume avoit,
La nuit quant de pissier venoit,
Qu'il tastoit au berçuel premier.
Si come il estoit coustumier,
Lors vint tastant sire Gombers
Au lit, mès n'i ert pas li bers;
Quant il n'a le berçuel trové,
Lors se tient à musart prové;
Bien cuide avoir voie marie.
Li maufez, dist-il, me tarie,

90

Quar en cest lit gisent mi oste.

- Le bers i trueve et le mailluel,
  Et li Clers jouste le pailluel
  Se trest, que nel' truist le vilain.
  Moult fu sire Gombers en vain,
  Quant il n'a sa fame trovée,
  Cuide qu'ele soit relevée,
  Pissier, et fere ses degras.
  Li vilains senti chaus les dras,
  Si se couche entre deux linceus,
- Li somaus li fu pris des eux,
  Si s'endormi isnel le pas;
  Et li Clers ne s'oublia pas,
  O la Dame s'en vait couchier,
  Ainz ne li lut son nez mouchier,
  S'ot esté troi fois assaillie.
  Or a Gombers bone mesnie,
  Moult le mainent de male pile.
  Sire Gombers, dist Dame Guile,
  Si viez hom com estes et frailes,
  Moult avez anuit esté quailes,
- Moult avez anuit esté quailes,
  Ne sai or de qoi vous souvint,
  Pieça mès qu'il ne vous avint;
  Ne cuidiez-vous que il m'anuit,
  Vous avez ausi fet anuit
  Que s'il n'en fust nus recouvriers,
  Moult avez esté bons ouvriers,
  N'avez gueres esté oiseus.
  Li Clers qui ne fu pas noiseus,
  En fist toutes voies ses buens,
- 130 Et li lesse dire les suens:

Ne l'en fu pas à une bille.
Cil qui gisoit avoec la fille,
Quant ot assez fet son delit,
Penssa qu'il r'ira à son lit:
Ainz que li jors fust escleriez,
A son lit en est reperiez
Là où gisoit Gombers ses ostes.
Cil le fiert du poing lez les costes
Grant cop du poing, o tout le coute:
Chetiz, bien as gardé la coute.

Chetiz, bien as gardé la coute,
Fet-il, tu ne vaus une tarte;
Mès ainz que de ci me departe,
Te dirai jà grande merveille.
Atant sire Gombers s'esveille,
Esraument s'est apercéuz
Qu'il est trahis et decéuz
Par les Clers et par lor engiens.
Or me di, dist-il, dont tu viens?
Dont? dist-il, si noma tout outre,

Par le cul bieu je vieng de foutre,
Mès que ce fu la fille l'oste,
Pris en ai devant et encoste;
Aforé li ai son tonel,
Et se li ai donné l'anel
De la paelete de fer.
Ha! ce soit de par cels d'enfer,
Fet-il à cens et à milliers.
A tant l'aert par les illiers,
Si le fiert du poing lez l'oïe.

160 Et eil li rent une joïe, Que tuit li œil li estincelent, Si durement s'entreflaelent Entre els, qu'en diroie-je el.
C'on les péust en un tinel
Porter tout contreval la vile.
Sire Gombert, dist Dame Guile,
Levez toz sus, quar il me samble
Que no Clers sont meslé ensamble,
Je ne sai qu'il ont à partir;

Lors s'en vint li Clers cele part,
Trop i dust estre venuz tart,
Que ses compains ert abatuz,
Puisque cil i fu embatuz.
Le pior en ot Dans Gombers,
Quar il l'ont ambedui aers:
L'uns le pile, l'autres le fautre.
Tant l'ont debouté l'un sor l'autre,
Qu'il ot, par le mien escientre,

Le dos aussi mol que le ventre.

Quant ainsi l'orent atorné,

Andui sont en fuie torné,

Et l'uis lessent ouvert tout ample.

Cis fabliaus moustre par example

Que nus hom qui bele fame ait,

Por nule proiere ne lait

Clers gesir dedenz son ostel,

Que il li feroit autretel;

Qui plus met en aus, plus i pert,

190 Ci faut li fabliaus de Gombert.

Explicit de Gombers et des deux Clers.

### DES TROIS BOÇUS.

PAR DURAND.

Manuscrit, nº 7218.

DEIGNOR, se vous volez atendre, Et un seul petitet entendre, Jà de mot ne vous mentirai. Mès tout en rime vous dirai D'une aventure le fablel. Jadis avint à un chastel. Mès le non oublié en ai, Or soit aussi come à Douay, Un borgois i avoit manant, Qui du sien vivoit belemant. Biaus hom ert, et de bons amis, Des borgois toz li plus eslis; Mès n'avoit mie grant avoir, Si s'en savoit si bien avoir; Que moult ert créuz par la vile. Il avoit une bele fille, Si bele, que c'ert uns delis, Et se le voir vous en devis, Je ne cuit qu'ainz féist nature Nule plus bele créature. De sa biauté n'ai or que fere A raconter ne à retrere, Quar se je mesler m'en voloie, Assez tost mesprendre i porroie;

10

20

Q3

Si m'en vient miex tere orendroit, Que dire chose qui n'i soit.

En la vile avoit un boçu, Onques ne vi si malostru, De teste estoit moult bien garnis: Je cuit bien que nature ot mis 50 Grant entention à lui fere. A toute riens estoit contrere, Trop estoit de laide faiture, Grant teste avoit et laide hure, Cort col, et les espaules lées, Et les avoit haut encroées: De folie se peneroit Oui tout raconter vous voudroit. Sa façon trop par estoit lais, Toute sa vie fu entais 40 A grant avoir amonceler; Por voir vous puis dire et conter, Trop estoit riches durement, Se li aventure ne ment. En la vile n'ot si riche homme; Oue vous diroie? c'est la somme Du boçu, coment a ouvré

Por l'avoir qu'il ot amassé,
Li ont donée la pucele

50 Si ami, qui tant estoit bele;
Mès ainz puis qu'il l'ot espousée
Ne fu-il un jor sanz penssée,
Por la grant biauté qu'ele avoit;
Li boçus si jalous estoit,
Qu'il ne pooit avoir repos.
Toute jor estoit ses huis clos,

Jà ne vousist que nus entrast En sa meson, s'il n'aportast, Ou s'il enprunster ne vousist : 60 Toute jor à son seuil séist, Tant qu'il avint à un Noel Que trois boçu menesterel Vindrent à lui où il estoit; Se li dist chascuns qu'il voloit Fere cele feste avoec lui, Quar en la vile n'a nului, Où le déussent fere miex, Por ce qu'il ert de lor pariex, Et boçu ausi come il sont. Lors les maine li sire amont, 70 Quar la meson ert à degrez; Li mengiers estoit aprestez, Tuit se sont au disner assis, Et se le voir vous en devis, Li disners ert et biaus et riches: Li boçus n'ert avers ne chiches, Ainz assist bien ses compaignons, Pois au lart orent et chapons. Et quant ce vint après disner, 80 Si lor fist li sires doner, Aus trois boçus, ce m'est avis, Chascun vingt sols de parisis, Et après lor a deffendu Qu'il ne soient jamès véu En la meson, ne el porpris; Quar s'il i estoient repris, Il auroient un baing cruel

De la froide eue du chanel.

La meson ert sor la riviere,

Qui moult estoit granz et pleniere :
Et quant li boçu l'ont oï ,
Tantost sont de l'ostel parti
Volentiers, et à chiere lie ,
Quar bien avoient emploie
Lor jornée , ce lor fu vis.
Et li sires s'en est partis ,
Puis est deseur le pont venuz.
La Dame qui ot les boçuz
Oï chanter et solacier ,

Quar oïr les voloit chanter,
Quar oïr les voloit chanter,
Si a bien fet les huis fermer.
Ainsi com li boçus chantoient,
Et o la Dame s'envoisoient,
Ez-vos revenu le Seignor
Qui n'ot pas fet trop lonc demor,
A l'uis apela fierement.
La Dame son Seignor entent,
A la voiz le conut moult bien,

Que péust fere des boçus,
Ne coment il soient repus.
Uns chaaliz ot lez le fouier
C'on soloit fere charrier;
El chaaliz ot trois escrins.
Que vous diroie? c'est la fins,
En chascun a mis un boçu.
Es-vous le Seignor revenu,
Si s'est de lez la Dame assis,

120 Qui moult parseoit ses delis;

Mès il n'i sist pas longuement,
De léenz ist et si descent
De la meson, et si s'en va.
A la Dame point n'anuia,
Quant son mari voit avaler.
Les boçus en vout fere aler,
Qu'ele avoit repus es escrins;
Mès toz trois les trova estins,
Quant ele les escrins ouvri.

De ce moult forment s'esbahi,
Quant les trois boçus mors trova;
A l'uis vint corant, s'apela
Un porteur qu'ele a avisé,
A soi l'a la Dame apelé.

Quant li bachelers l'a oie,
A li corut, n'atarja mie.
Amis, dist-ele, enten à moi,
Se tu me veus plevir ta foi
Que tu jà ne m'encuseras
D'une rien que discontinue.

140 D'une rien que dire m'orras,
Moult sera riches tes loiers,
Trente livres de bons deniers
Te donrai, quant tu l'auras fet.
Quant li porteres ot tel plet,
Fiancié li a volentiers,
Quar il covoitoit les deniers,
Et s'estoit auques entestez;
Le grant cors monta les degrez.

150

La Dame ouvri l'un des escrins: Amis, ne soiez esbahis, Cest mort en l'eue me portez, Si m'aurez moult servi à grez. Un sac li baille, et cil le prant,
Le boçu bouta enz errant,
Puis si l'a à son col levé,
Si a les degrez avalé,
A la riviere vint corant
Tout droit sor le grant pont devant,
En l'eue geta le boçu;

Ainz retorna vers la meson,
La Dame a ataint du leson
L'un des boçus à moult grant paine,
A poi ne li failli l'alaine:
Moult fu au lever traveillie,
Puis s'en est un pou esloingnie.
Cil revint arriere eslessiez,
Dame, dist-il, or me paiez,
Du nain vous ai bien délivrée.

Porqoi m'avez-vous or gabée,
Dist cele, sire fols vilains?
Jà est ci revenuz li nains,
Ainz en l'eue ne le getastes,
Ensamble o vous le ramenastes,
Vez le là, se ne m'en creez.
Coment, cent deables maufez,
Est-il donc revenuz céanz?
Por lui sui forment merveillanz,
Il estoit mors, ce m'est avis,

180 C'est un deables antecris;
Mais ne li vaut, par saint Remi.
Atant l'autre boçu saisi,
El sac le mist, puis si le lieve,
A son col si que poi li grieve,

De la meson ist vistement: Et la Dame tout maintenant De l'escrin tret le tiers boçu; Si l'a couchié delez le fu, Atant s'en est vers l'uis venue.

Le boçu la teste desouz:
Alez, que honis soiez-vous,
Dist-il, si vous ne revenez.
Puis est le grant cors retornez,
A la Dame dist que li pait.
Et cele sanz nul autre plait
Li dist que bien li paiera.
Atant au fouier le mena,
Ausi com se rien ne séust

Du tiers boçu qui là se jut.
Voiés, dist-ele, grant merveille,
Qui oï ainc mès la pareille?
Revez là le boçu où gist.
Li Bachelers pas ne s'en rist,
Quant le voi gesir lez le fu.
Voiz, dist-il, par le saint cu eur bu,
Qui ainc mès vit tel menestrel?
Ne ferai-je dont huimès el
Que porter ce vilain boçu?

Toz jors le truis ci revenu,

Que porter ce vilain boçu?

Toz jors le truis ci revenu,

Quant je l'ai en l'eue rué.

Lors a le tiers où sac bouté,

A son col fierement le rue,

D'ire, et de duel, d'aïr tressue.

Atant s'en torne iréement,

Toz les degrez aval descent,

Le tiers boçu a descarchié,
Dedenz l'eue l'a balancié:
Va-t'en, dist-il, au vif maufé,
Tant t'averai hui conporté,
Se te voi mès hui revenir,
Tu vendras tart au repentir.
Je cuit que tu m'as enchanté;
Mès par le Dieu qui me fist né,
Se tu viens mès hui après moi,
Et je truis baston ou espoi,
Jel' te donrai el haterel,
Dont tu auras rouge bendel.

Ainz qu'éust les degrez monté;
Ainz qu'éust les degrez monté;
Si a derrier lui regardé,
Et voit le Seignor qui revient.
Li bons hon pas à geu nel' tient,
De sa main s'est trois foiz sainiez,
Nomini Dame Diex aidiez;
Moult li anuie en son corage.
Par foi, dist-il, cis a la rage,
Qui si près des talons me suit,

Oue par poi qu'il ne me consuit.

A icest mot est retornez.

Que par poi qu'il ne me consuit.
Par la roele saint Morant,
Il me tient bien por païsant,
Que je nel' puis tant comporter,
Que jà se veuille deporter
D'après moi adès revenir.
Lors cort à ses deux poins sesir
Un pestel qu'à l'uis voit pendant,
Puis revint au degré corant.

Li sires ert jà près monté: 250 Coment, sire boçus, tornez; Or me samble ce enresdie; Mès par le cors sainte Marie, Mar retornastes ceste part, Vous me tenez bien por musart. Atant a le pestel levé, Si l'en a un tel cop doné Sor la teste qu'il ot moult grant, Que la cervele li espant: Mort l'abati sor le degré, 260 Et puis si l'a où sac bouté; D'une corde la bouche loie, Le grant cors se met à la voie, Si l'a en l'eue balancié A tout le sac qu'il ot lié; Quar paor avoit durement . Qu'il encor ne l'alast sivant. Va jus, dist-il, à maléur, Or cuit-je estre plus asséur Que tu ne doies revenir, Si verra-l'en les bois foillir. 270 A la Dame s'en vint errant, Si demande son paiemant, Que moult bien a son comant fet. La Dame n'ot cure de plet, Le bacheler paia moult bien, Trente livres n'en falut rien, Trestout à son gré l'a paié, Qui moult fu lie du marchié; Dist que fet a bone jornée,

Despuis que il l'a délivrée

280

De son mari qui tant ert lais, Bien cuide qu'ele n'ait jamais Anui nul jor qu'ele puist vivre, Quant de son mari est delivre.

DURANS qui son conte define, Dist c'onques Diex ne fist meschine C'on ne puist por denier avoir; Ne Diex ne fist si chier avoir, Tant soit bons ne de grant chierté,

Que por deniers ne soit éus.

Por ses deniers ot li boçus

La Dame qui tant bele estoit.

Honiz soit li hons, quels qu'il soit,

Qui trop prise mauvés deniers,

Et qui les fist fere premiers. Amen.

Explicit des trois Boçus menesterels.

# DES DEUX CHANGEURS.

Manuscrit, nº 7218.

Qui que face rime ne fable, Je vous dirai en lieu de fable Une aventure qui avint; De qui fu fete, et à qoi vint, Vous en dirai bien vérité. Il avint en une cité Que deux Changeors i avoit Jones et biaus, et moult savoit

Chascuns du change maintenir. Entr'aus deux orent à tenir 10 Longuement compaignie ensanble; Mès chascuns avoit, ce me samble, Par soi le sien herbergement. Ainsi furent moult longuement Entr'aus deus sans acompaignier, Fust à perdre ou à gaaigner, Tant que l'uns d'aus se maria: Et li autres tant taria Cele que ses compains ot prise, Qu'ele fu de s'amor esprise, 20 Et firent quanques bon lor fu Li uns à l'autre sanz refu; Ainsi maintindrent lor amors Longuement, qu'ainz n'en fu clamors Ne par privé ne par estrange. Un matin se séoit au change Li bachelers qui la fame ot, Et li autres qui moult amot La borgoise, jut en son lit: Por son bon et por son delit, 50 L'envoia querre, et cele vient. Dame, fet-il, il vous covient Toute nue lez moi couchier: Se de rien nule m'avez chier, Couchiez i vous sanz contredit. Amis, vous n'avez pas bien dit, Fet la Dame, se Diex me gart, Il covient mener par esgart Amors, qui les veut maintenir, Que l'en nes puist por sos tenir.

40

N'en est pas mes sires jalous, Ainz avons entre moi et vous Jusques ci nostre amor éue, C'onques par nul ne fu séue. La volez-vous fere savoir? Cil n'est mie plains de savoir Qui tout à escient s'avile. Bien savez-vous qu'en ceste vile Est mes sires, sanz nule faille, Et s'il avient que il s'en aille 50 Ainz que je reviegne en meson, Mestrie aura et achoison De jalousie à toz jorz mès. Dame, fet-il, tenez nous pès, Je n'ai cure de preeschier; Mès venez vous lez moi couchier, Maintenant que fere l'estuet; Et cele voit que miex ne puet, Despoille soi quel qui l'en chiée. Sitost come ele fu couchiée, 60 Cil fet prendre toute sa robe, Et mettre en une garderobe, Puis a son compaignon mandé, Cil vient là, si a demandé Où est li sires de céenz; D'autrui aises est-il noienz, Fors que des siens, ce m'est avis. Compains, fet-il, je vous plevis, Se vous saviiez orendroit Qui ci gist, vous auriiez droit; 70 De ce dirai, venez avant, D'une haute chose me vant

Dont je ne vous mentirai mie, Que j'ai la plus très bele amie Qui onques fust, qui lez moi gist. Quant cele l'entent, si fremist, N'est merveille se s'esbahi, Quant son Seignor parler oï. Lors est cil en la chambre entrez, 80 Et li dist, biau compains, moustrez Vostre amie, se Diex vous saut. Et cele fremist, si tressaut; Mès bien à point son vis li cuevre, Et cil les treces li descuevre Qui furent de trop grant beauté. Compains, par vostre leauté, Veez, a-il ci biau tesmoing. Je méismes le vous tesmoing, Fet li autres, se Diex me gart, Je cuit bien qu'ele a douz regart, 90 Quant ele est si bele de ça. Et ele adès se remuça Souz son ami, et boute et tire; Mès cil remoustre tout à tire Piez et jambes, cuisses et flans, Les hanches et les costez blans, Les mains, les braz, et les mamelles, Qu'ele avoit serrées et belles, Le blanc col et la blanche gorge. Compains, foi que je dois saint Jorge, 100 Fet cil, qui n'en conoissoit mie, N'avez pas failli à amie, Bien devez gesir matinée Lez la plus bele qui soit née,

III.

R

Au tesmoing que j'en ai véu; Aucun pechié m'avoit néu, Que j'ai si tost fame espousé, Mainte fois m'en a puis pesé, Et poise, ce sachiez de voir.

Moult par devez grant joie avoir,
Et de bone eure fustes nez,
Quant si bien estes assenez;
Mès foi que je dois saint Martin,
Tart m'est que je lieve au matin.
Lors a cil couverte s'amie,
Et dist, compains, ne vous poist mie,
Se je ne vous moustre sa chiere,
Je la dout tant et tant l'ai chiere,
Que ne vueil que plus en voiez.

Fet cil, se Diex me beneie;
Vous avez bele compaignie,
Si la servez à sa devise,
Qu'ele praingne en gré vostre servise.
Atant li bachelers s'en torne,
Et cele se vest et atorne;
De soi chaucier ne fu pas lente,
Moult fu coroucie et dolente,
Vers son ostel issi s'en vint.

Que la Dame fist un baing fere,
Et li sires en son afere
Fu alez aus chans ou aillors;
Et la borgoise mande lors
Son ami, que por rien qu'aviegne,
Ne lest pas que à li ne viegne.

. .

-111-

Cil vient là, si a demandé Porqoi ele l'avoit mandé. Amis, fet-ele, tant vous aim,

- 140 Que por vous fis fere cel baing,
  Si nous baingneromes ensamble;
  Tout autre solaz, ce me samble,
  Ai-je de vostre cors éu,
  Nous avons ensamble géu
  Maintes fois par nuit et par jor;
  Sachiez que j'aim moult le sejor,
  Quant je vous ai à compaignon:
  Or me plest que nous nous baignon,
  Lors si aurai quanques je vueil.
- Avez dit, ainz n'oï greignor.

  Je vi ore vostre Seignor

  Qui revendra, je ne gart l'eure.

  Par toz les Sains que l'en aeure,

  Fet la Dame, sachiez de fi,

  Se nel' fetes, je vous deffi

  De m'amor et la vous deffent.

  A pou que li cuers ne me fent,

  Quant je onques jor de ma vie
- Qui se plaint ainz que li cops chiée.

  Dame, ainz que nostre amor dechiée,

  Fet li vallés, je sui tout prest

  De fere quanques bon vous est,

  Puisqu'il vous plest, et bon vous samble.

  Lors sont entré el baing ensamble,

  Et por ce c'on nes puist sousprendre,

  La robe au vallet a fet prendre

La Dame, et metre en une huche.

Que la Dame ot envoié querre.

Lors vousist estre en Engleterre
Cil qui se baingne, quant il ot
Son compaignon qui apelot;
Durement en fu esbahiz.

Dame, dist-il, je sui trahiz,
Quant j'empris onques cest afere,
Or ne sai que je puisse fere;
Metez-i conseil, par vostre ame.

Coment, vassaus, ce dist la Dame.

Coment, vassaus, ce dist la Dame,
Estes-vous de si biau confort?
Je vous voi bel, et grant et fort,
Si vous deffendez come preus:
Je cuit bien que c'est vostre preus,
S'a deffendre vous afichiez,
Ou derriere moi vous fichiez,
Se vous cuidiez estre sorpris.
Et cil s'est au plus legier pris,
Derrier la Dame s'est tapis,
Oui d'un blanc dran et d'un tapis

Qui d'un blanc drap et d'un tapis
Ot bien fete couvrir la cuve;
Li vallés derrier li se muce,
Que ainsi fere li covient.
Estes-vos le Seignor qui vient,
Et la Dame li a dit, sire,
Ça venez, un poi vous vueil dire
De chose dedenz vostre oreille.
Cil se besse, ele li conseille,
Sire, fet-ele, ci se baingne

200 O moi une moie compaingne,

Riche borgoise, et riche fame;
Mais par la foi que je doi m'ame,
Ele est plus noire c'une choe,
Et plus grosse qu'une baschoe,
Ainz ne vi fame si mal fete.
Ele se plaint, et se deshete
De ce que vous estes ici,
Si vous en vueil crier merci,
Foi que devez au Sauveor,

210 C'un petit li faciez paor,
Seulement de samblant moustrer
Que vous volez el baing entrer,
Ele ne sera meshui aise.
Moult fu li vallés à mesaise,
Qui ne sot de qoi el parloit;
Et cele en haut dist si qu'il l'oit,
Biaus sires, venez vous baingnier,
Et demain vous ferez sainier,
Que la sainie vous demeure.

Vient au Seignor, si le deschauce;
Et li vallés forment enchauce,
Et pince et boute la borgoise,
Qui moult se jue et moult s'envoise
De la paor que cil avoit.
N'est pas à aise quant il voit
Son compaignon qui se despoille;
Lors joinst les mains, si s'agenoille,
Et dist, Dame, por Dieu merci,

230 Ne honissiez moi et vous ci, Que se vostre sire me trueve, Jà n'i aura mestier contrueve, Ne parole, ne serement.

Moult losenge cil durement
Cele qu'il tenoit à amie;
Mès la Dame n'i entent mie,
Ainz l'a derrier son cul torné,
Le musart a si atorné,
Qu'il ne la puet veoir el vis.

- Onques nus hom, à mon avis,
  Ne fu mès aussi desjouglez,
  Or n'est-il pas si enjenglez,
  Come il fu l'autrier en sa chambre,
  Ainz li fremissent tuit li membre;
  Du conforter est-ce neenz,
  Qu'il voit le Seignor de leens
  Qui toute a jus sa robe mise,
  Fors ses braies et sa chemise;
  Mès ses braies maintenant oste,
- 250 Si près de la cuve s'acoste,
  C'un de ses piez a el baing mis.
  Et la Dame li dist, amis,
  Or vous chauciez, se vous volez,
  Cist bains n'est pas assez coulez,
  Ne vueil pas que vous i baingniez;
  Mès moult me plest quant vous daingniez
  Baingnier o moi, miex vous en pris:
  Si ai un autre conseil pris,
  Demain ferai un baing tout froiz
- 260 Qui sera coulez quatre foiz,
  Si vous baingnerez, s'il vous plest.
  A cest mot li sires se vest,
  Et s'atorne, puis vait au change.
  Vassal, fet-ele, tel eschange

Doit-l'en fere au musart prové; Or vous ai-je bien esprouvé A coart et à recreant. Mès aujord'ui, ce vous creant', Ert de nous deux la departie. Maintenant s'est du baing partie, 270 Si s'est en sa chambre enfermée, Et cil qui moult l'avoit aimée, Fu de mauvès contenement. La chamberiere isnelement Li rent sa robe, et il s'atorne, Maintenant de l'ostel s'en torne; Mès il se tint à mal bailli De ce que il a si failli Du tout en tout à la borgoise, Qui de ce fist moult que cortoise, 280 Qui s'en parti et atarja, Ainsi la Dame s'en venja. Par cest fablel prover vous vueil Que cil fet folie et orgueil, Qui fame engingnier s'entremet: Quar qui fet à fame un mal tret, Ele en fet dix, ou quinze, ou vingt, Ainsi ceste aventure avint. 288

Explicit des deux Changeors.

10

20

# LE DIT DU BUFFET.

Manuscrits, nos 7218, 7595 et 7615.

Jui biau set dire et rimoier, Bien doit sa science avoier A fere chose où l'en aprenge, Et dire que l'en n'i mesprenge, Et cil ne fet mie folie, Qui d'autrui meffet se chastie. Li cortois cuers et li gentiz Est bien à apenre ententiz; Mès li mauvais fel et cuvers Est à mal aprendre aouvers : Li faus hons avers et traïtes Si est toz jorz embruns et tristes; Quant il ot le bien recorder, Quar il ne s'i puet accorder. Quant il ot aucun conteor, Si dist, oiez, quel menteor, Cist en tuera jà tels vingt, Dont ung seul à estor n'en vint, N'onques ne furent nez de mere. Molt par li est au cuer amere L'example des biens qu'il ot dire, Que toz muert et d'anui et d'ire; Mès l'en devroit bien escouter Conteor quant il set conter.

Porcoi? por ce c'on i aprent Aucun bien, qui garde s'en prent. Dore en avant cist fabliaus conte Qu'il ot en l'ostel à ung Conte Un Seneschal, si com je cuit, Felon, et aver, et recuit,

Felon, et aver, et recuit,
De toz maus vices estoit plains.
Sachiez qu'il ne fust gueres plains
De nului qui leenz venist,
S'aucuns anuiz li avenist,
Tant estoit plains de male afere:
Quant il veoit son Seignor fere
A nului bien, si se dervoit,
Por un petit qu'il ne crevoit
D'orgueil, et d'anui, et d'envie.
Li Cuens qui menoit bone vie,

50.

40 Li Cuens qui menoit bone vie,
Qui plains estoit de grant renon,
Ne s'en fesoit se rire non
De la mauvestié de celui,
Quar bien set qu'il n'aime nului
Qui reperier viengne en l'ostel.
Conquis i ot cil uns los tel;
Que trestoz li mons le haoit,
Qui sa mauvestié dire oioit.
Mès li vilains, come porciaus,
50 S'encressoit, et plains ses bouciau

Mes li vilains, come porciaus,

S'encressoit, et plains ses bouciaus
Bevoit de vin en larrecin,

Maint cras chapon et maint pucin

Menja toz seus en sa despensse,

A autre honor fere ne pensse.

Li Cuens qui fu et preuz et sages,

Envoie par tot ses messages,

Et mande qu'il vuet tenir Cort. Renomée qui par tot cort, Est par le païs espandue,

A la Cort vont sanz atandue,
Escuier, Chevalier et Dames,
Qui tant ne font pas por lor ames,
Com il fesoient por les cors:
Et sachiez, tex est mes recors,
Qui tant por les ames feroit
Com por les cors, ne sofferroit
En Enfer poine ne torment.
Moult i ot riche atornement.
Quiconque vuet, en la Cort entre,

Tex i vient au mien escientre,
C'onques n'avoit saouls esté
Ne en yver, ne en esté;
Mès tuit ont assez à mangier
Vins et viandes sanz dangier,
Quar li Cuens l'avoit comandé.
Moult en somes ore amandé,
Dist li Seneschaus en maleur,
Il n'i metent gueres du leur;

Si demande chascuns qui vient,

Quanqu'il li estuet et covient,

Ausi qu'il ne coustast ung oef;

S'en i vienent tels trente-nuef

Qui pieça ne furent saoul.

Atant ez un vilain Raoul,

Un bouvier qui vient de charrue.

Li Senescha us cele part rue

Ses iex, r'a choisi le vilain

Qui molt estoit de la it pelain;

Deslavez ert, s'ot chief locu,

10 Il ot bien cinquante anz vescu,
Qu'il n'avoit éu coiffe en teste.

Mauvestiez qui maint home enteste
A fere anui et vilonie,
Et cruauté et felonie,
A si le Seneschal sorpris,
Par poi qu'il n'est de duel espris.
Quant le vilain vist enz entrer,
Venuz li est à l'ancontrer,
Corouciez, souflez et plains d'ire,

Veez quel louceor de pois,
Vous estes venus seur mon pois
Céenz, foi que doi saint Espir;
Jut a où palier por crespir,
Vez com il fet la paelete,
Il covient mainte escuelete
De porée à farsir son ventre.
La male passions i entre,
Jà n'iert bons tans tant com il vive.

Qui toz muert de duel et d'engaingne;
Noiez soit en une longaaingne
Qui la voie vous enseigna!
Li-vilains l'ot, si se seigna,
Et fist croiz de sa destre main.
Sire, fet-il, par saint Germain,
Je vieng mengier, car j'oï dire
Que tuit en ont sans contredire,
Si ne me sai où asséoir.

120 Je te presterai un séoir,

Ce dist li Seneschaus par truffe;
La paume hauce, une grant buffe
Li done, et puis fet un sifflet,
Or sié, fet-il, sor cest buffet
Que je te preste, or te sié sus.
Li Seneschaus se trest en sus,
Se li a fet nape livrer,
Et més et vin por enyvrer
Li fet doner à grant foison,
Por ce qu'avoir puist achoison

- Que il péust le vilains batre,
  Que dès or se gardast d'embattre
  En la Cort n'a Prince, ni Conte,
  Que vous feroie plus lonc conte.
  Li Cuens manda les menestrels,
  Et si a fet crier entr'els
  Qui la meillor truffe sauroit
  Dire ne fere, qu'il auroit
  Sa robe d'escarlate nueve.
- 140 L'uns menestrels à l'autre rueve Son mestier fere tel qu'il sot; L'uns fet l'yvre, l'autres le sot, Li uns chante, li autre note, Et li autres dit la riote, Et li autres la jenglerie. Cil qui sevent de jouglerie, Vielent par devant le Conte, Aucuns i a qui fabliaus conte, Où il ot mainte gaberie,
- 150 Et li autres dit lecherie Là où il ot mainte risée. Li vilains qui avoit penssée

De li vengier de son meffet
Que li Seneschaus li ot fet,
Tant atent que tuit furent coi.
Li Seneschaus ne set porqoi
S'en vint conter devant le Conte;
Qoi que li Seneschaus li conte,
Li vilains sa nape a cueillie,

S'en vient devant le Conte, et garde
Le Seneschal qui ne se garde
De lui, à son Seignor entent:
Et li vilains la paume estent
Qu'il ot dure et plaine de gales,
N'ot si fort home jusqu'en Gales
Plus l'éust dure, au mien cuidier.
Tot ausi com à souhaidier,
En la joë un grant cop li frape,

Puis dist, vo buffet et vo nape
Vous rent, jà ne l'en quier porter;
A home fet mauvés prester
Qui ce ne rent que l'en li preste.
Tantost la mesnie s'apreste
Au Conte, por le vilain batre;
Dolent sont quant voient abatre
Le Seneschal aux piez le Conte;
Mès li Quens a dit que le conte
Voura oïr, et le porqoi

Puis que li sires le comande,
Et li Quens au vilain demande
Porqoi son Seneschal laidi;
Trop par éus le cuer hardi,

Quant tu devant moi feru l'as, Tu es chéus en mauvais las, Et si as fet grant mesprison, Garder te ferai ma prison. Sire, fet cil, or m'entendez,

Orainz quant je céans entrai,
Vostre Seneschal encontrai
Qui est fel, et glous, et eschars;
Ses felons mos et ses eschars
Me dist assez, et ramposna,
Une grant buffe me dona,
Et puis si me dist par abet
Que séisse sor cel buffet,
Et si dist qu'il le me prestoit,

Puis à mengier m'aporteroit.

Et quant j'ai béu et mengié,
Sire Quens, qu'en féisse-gié,
Se son buffet ne li rendisse?
Je cuit molt bien que g'i perdisse,
Tost i péusse avoir domage;
Rendu li ai par tesmoingnage,
Si que vous bien véu l'avez,
Sire Quens, ainz que vous lavez,
Jugiez se j'ai de rien mespris

Porqoi je soie ceans pris,
Quar bien li ai rendu, je cuit,
S'est droiz li Seneschaus m'acuit,
Quant li rens ce qu'il m'a presté;
Et vez me ci tot apresté
D'un autre buffet rendre encore,
Se cil ne li siet qu'il ot ore.

1 1 2

Li Quens en a geté uns ris,
Qui ot non mesire Henris,
Et lors comença la risée,

220 Qui en piece ne fu finée.
Li Seneschaus ne set que face,
Qui sa main tenoit à sa face,
Car durement li frit et cuist,
Ce qu'il voit rire, li anuist;
Au vilain féist moult de honte,
Mès il n'en ose por le Conte
Qui durement l'a deffendu.
Et dist li Quens, il t'a rendu
Ton buffet, et ce qu'ot du tien;

Li Cuens a dit au vilain, tien
Ma robe qui n'est pas usée,
Quar fet as la meillor risée
Seur toz les autres menestrels.
Li menestrel dient entr'els;
Par foi, sire, vous dites voir,
Quar il la doit molt bien avoir;
Onc mès si bon vilain ne vi,
Vo Seneschal a bien servi,
Rendu li a sa cuvertise,

240 Por ce est fols qui mal atise,
Et qui à mal fere labeure;
Ce que sires done et sers pleure,
Sachiez ce sont lermes perdues.
Il sont unes genz espardues
Qui à nul bien ne se regardent,
Que ce qu'il ont à garder, gardent
Si estroit, que nul bien n'en font,
Que toz li biens en lor mains font,

272 FABLIAUX ET CONTES.

Que nus n'en a ne preu ne aise; 250 Molt est la richesce mauvaise. Dont li sires n'est honorez. Disons tuit, Diex soit aorez Dou Seneschal qui batuz fu. Ars, et bruiz soit en un fu Qui le bien à fere destorne. Li vilains de la Cort s'en torne, Qui la robe au Seignor enporte; Et quant il fu hors de la porte, Si dist à soi, qui siet, il seche, Et puis si dist, qui va il leche. 260 S'à mon ostel fusse arestuiz, Ne fusse à piece revestuiz De robe d'escarlate nueve: L'en dit qui bien chace, bien trueve. 264

Explicit le Dit du Buffet.

## DU CHEVALIER

## A LA ROBE VERMEILLE.

Manuscrits, nos 7218 et 7615.

En la Conté de Dant Martin
Avint entor la saint Martin
Le boillant, que gibiers aproche,
Uns Chevaliers, qui sanz reproche
Vesqui où païs son aage:
Moult le tenoient cil à sage

Oui de lui estoient acointe. Une Dame mingnote et cointe, Fame à un riche vavassor, Proia cil et requist d'amor, 10 Et tant qu'ele devint s'amie. Entor deux liues et demie Avoit entor lor deus osteus. Li amis à la Dame ert teus Qu'il erroit par toute la terre, Por honor et por pris conquerre, Tant que tuit le tindrent à preu. Et li vavassors por son preu Entendoit à autre manière, Qu'il avoit la langue maniere 20 A bien parler et sagement, Et bien savoit un jugement Recorder, c'estoit ses delis. Por aler aus plais à Senlis, Apresta un matin son oirre; Et la Dame manda bon oirre Son ami par un home sage, Qui bien sot conter son message: Et quant cil oï la novele, 30 Robe d'escarlate novele A vestu forrée d'ermine. Come bacheler s'achemine, Qui amors metent en effroi; Montez est sor son palefroi,

Ses esperons dorez chauciez,

Et prist son esprevier mué, Que il méismes ot mué,

Mès por le chaut ert deschauciez,

III.

Et maine deux chienés petiz,

- Qui estoient trestoz fetiz
  Por fere aus chans saillir l'aloe.
  Si com fine amor veut et loe
  S'est atornez, d'iluec s'en part,
  Et est venuz droit cele part
  Où il cuida trover la Dame;
  Mès n'i trova home ne fame,
  Qui de nis une rien l'aresne;
  Son palefroi tantost aresne,
  Et mist son esprevier seoir:
- En la chambre cort por veoir
  Où il cuidoit trover s'amie.
  Et cele ne se dormoit mie,
  Ainçois se gisoit toute nue,
  Et si atendoit la venue
  De son ami, et il vint là
  Droit au lit où il la trova.
  Il la vit crasse, et blanche et tendre,
  Sanz demorer et sanz atendre,
  Se voloit toz vestuz couchier.
- Et la Dame qui molt l'ot chier,
  I mist un poi de contredit,
  Debonerement li a dit:
  Amis, bien soiez-vous venuz,
  Lez-moi vous coucherez toz nuz,
  Por avoir plus plesant delit.
  Sus une huche aus piez du lit
  A cil toute sa robe mise,
  Ses braies oste et sa chemise,
  Et ses esperons a ostez;
- 70 Maintenant est el lit entrez.

#### FABLIAUX ET CONTES.

Ele le prist entre ses braz, D'autre joie, d'autre solaz Ne vous quier fere menssion, Quar cil qui ont entention, Doivent bien savoir que ce monte; Por ce ne vueil fere lonc conte, Mès andui firent liemant Tel déduit com font li amant. En ce qu'il se jouent ensamble, Li plet furent, si com moi samble, Contremandé au vavassor: Ainçois qu'il fust prime de jor, Est-il à l'ostel revenuz. Dont est cis palefroiz venuz, Fet-il, cui est cis espreviers? Lors vousist cil estre à Poitiers. Qui dedenz la chambre enclos iere. Entre le lit et la mesiere Est coulez, mès tant fu sorpris, Qu'il n'a point de sa robe pris, Fors ses braies et sa chemise: Assez a robes soz lui mise La Dame, mantiaus, pelicons. Li sires ert en granz friçons Du palefroi que il remire, Encore ot au cuer greignor ire, Quant il est entrez en sa chambre; Quant voit la robe, tuit li membre Li fremissent d'ire et d'angoisse. Lors destraint la Dame et angoisse,

80

90

Lors destraint la Dame et angoisse, Et dist, Dame, qui est céenz? Il a un palefroi léenz; Cui est-il, cui est cele robe?

Et la Dame qui biau le lobe,
Li dist; foi que devez saint Pere,
N'avez-vous encontré mon frere,
Qui orendroit de ci s'en part?
Bien vos a lessié vo part
De ses joiaus, ce m'est avis;

Por tant seulement que je dis
Que tel robe vous serroit bien,
Ainc plus ne li dis nule rien,
Ains despoilla tout maintenant
Cele bele robe avenant,
Et prist la seue à chevaucier,
Son palefroi qu'il ot tant chier,
Son esprevier et ses chienés,
Ses esperons cointes et nés,
Freschement dorez vous envoie:

Par poi que je ne me dervoie,
Et juroie trop durement,
Mès onques por mon serement,
Ne por rien que séusse dire
Ne poi-je son voloir desdire.
Dès qu'il li plest, prenez cest don,
Bien l'en rendrez le gueredon
Encor se Diex vous done vie.
Et li vavassors qui envie
Avoit du biau present avoir,

Li dist, Dame, vous dites voir,
Du palefroi m'est-il moult bel,
Et des chienés et de l'oisel;
Mès un petit i mespréistes,
Ouant vous sa robe retenistes,

Quar se samble estre covoitise.

Non fèt, sire, mès grant franchise,
Que l'en doit bien, par saint Remi,
Prendre un biau don de son ami;
Quar qui de prandre n'est hardiz,
De doner est acouardiz.

A tant lessierent la parole,
Et la Dame qui biau parole
A son Seignor par tel reson,
Qu'il n'i puet trover achoison,
Par qoi i mete contredit.
La Dame à son Seignor a dit,
Sire, vous levastes matin;
Foi que vous devez saint Martin,
Venez vous delez moi gesir,

240

- L'en appareille le mengier.

  Et cil n'en fist onques dangier,
  Ainz s'est toz nus lez li coulez,
  Si vous di qu'il fu acolez,
  Et besiez deux tans qu'il ne seut,
  La Dame à tastoner l'aqueut
  Si souef, que il s'endormi.
  Lors bouta un poi son ami,
  Et cil tout maintenant se drece,
- Où il avoit sa robe mise.

  N'i a pas fete grant devise
  A lui crespir, ainçois s'atorne,
  Et au plustost qu'il puet s'en torne,
  Et à tout son harnois s'en vait,
  Et le vavassor dormant lait,

Qui dormi jusques vers midi. Quant il s'esveilla, si vous di Qu'à la Dame n'anuia point.

Li vavassors qui en biau point
Estoit de son riche presant,
Dist c'on li aportast avant
A vestir sa robe vermeille.
Son Escuier li apareille
Une robe vert qu'il avoit.
Et quant li vavassors la voit,
Se li a dist isnel le pas,
Ceste robe ne vueil-je pas,
Ainz vueil m'autre robe essaier,

Mon serorge que je moult pris.
Lors fu li vallés entrepris,
Qui de tout ce riens ne savoit,
Quar toute jor esté avoit
Aus chans les soieors garder.
Lors prist la Dame à regarder
Son Seignor, et se li a dit,
Biaus sire, se Diex vous aït,
Or me dites, se vous volez,

Quele robe vous demandez;
Avez-vous donc robe achatée,
Ou se vous l'avez empruntée
De là où vous avez esté,
Quele est-ele, est-ele à esté?
Je vueil, fet-il, ma robe chiere,
Qui hui main sor cele huche iere,
Que vostre frere m'a donée;
Bien m'a s'amor abandonée,

Et bien doi estre ses acointes,

Quant veut que du sien soie cointes,
Et de ce l'aim-je encore miex,
Qu'il despoilla, voiant voz iex,
Les garnemenz qu'il m'a lessiez.
Certes forment vous avilliez,
Fet la Dame, ce m'est avis;
Bien doit estre vavassors vils
Qui veut estre menesterez;
Miex voudroie que fussiez rez
Sans eue, la teste et le col,

Que jà n'i remainsist chevol;
Ce n'apartient mie à vostre oés
D'avoir garnement s'il n'est nués,
Ç'apartient à ces jougleors,
Et à ces bons enchanteors,
Que il aient des Chevaliers
Les robes, que c'est lor mestiers.
Devez-vous donc robe baillier,
S'el n'est à coudre ou à taillier,
Et soit fete à vostre mesure?

Se je vous di sens et droiture,
Creez-moi, si ferez savoir.
Lors ne puet-il apercevoir
Que cele robe est devenue,
Si cuide-il bien qu'en sa venue
L'éust véue sor la huche.
Maintenant son escuier huche,
Mès tuit furent si enseignié,
Que jà n'i aura gaaingnié
A son oés vaillant une poire:

250 Si cuide-il bien et espoire

240

250

Vraies enseignes en orra;
Mès jà par aus rien n'en saura;
Ainçois sera toz bestornez,
Tels les a la Dame atornez,
Que toz les a trez à sa corde,
Chascuns du tout à li s'acorde.

Lors ist li sires de la chambre,

Et dist, Dame, dont ne vous membre,
Quant je fui hui main arrivez,
C'uns palefroiz fu ci trovez,
Et un esprevier et dui chien,
Et disiez que tout estoit mien,
C'est present de par vostre frere?
Sire, dist-ele, par saint Pere,
Il a bien deux mois et demi,
Ou plus, que mon frere ne vi;
Et s'il estoit ci orendroit,
Ne voudroit-il en nul endroit
Qu'en vostre dos fust embatue

Robe que il éust vestue;
Ce déust dire uns fols, uns yvres:
Jà vaut plus de quatre-vingt livres
La grant rente que vous avez,
Et la terre que vous tenez;
Querez robe à vostre talant,
Et palefroi bel et amblant,
Qui souef vous port l'ambléure:
De vous ne sai dire mesure,
Quar vous estes tels atornez,
Que toz les iex avez troublez;

Que toz les iex avez troublez;
J'ai paor de mauvés encontre,
Qui hui vous venist à l'encontre

De fantosme et de mauvés vent : Vous muez color moult sovent, Que je m'en esbahiz trestoute, Ice sachiez-vous bien sans doute. Criez à Dame Dieu merci, Et à mon Seignor saint Orri Que vostre mémoire vous gart :

270 Il pert bien à vostre regart
Que vous estes enfantosmez,
Par la rien que vous plus amez.
Cuidiez-vous ore, au dire voir,
La robe et le cheval avoir?
Oïl, Dame, se Diex me saut.
Diex, dist la Dame, vous consaut,
Et de sa destre main vous saint;
Quar vous vouez à un bon Saint,
Et si i portez vostre offrande,

Oue Diex la mémoire vous rande.

Que Diex la mémoire vous rande.
Dame, dist-il, et je me veu
A Dieu et au baron saint Leu,
Et s'irai au baron saint Jacque,
Et saint Eloy, et saint Romacle.
Sire, Diex penst de vous conduire,
Revenez-vous-en par Estuire,
Par mon Seignor S. Sauveor,
Iluec vont li bon pecheor,
Et si revenez par la terre,

Vous déussiez dès l'autre esté
Avoir à son moustier esté
O chandoile de vostre lonc;
Por ce que vous n'i fustes onc,

Vouez li, sire, à fere droit.
Dame, volentiers, orendroit
Ferai, se Dieu plest, ceste voie.
Ainsi la Dame l'en envoie,
Qui li a fet de voir mençonge,

Ce qu'il ot véu à ses iex.

Encore esploita-ele miex,

Qu'el le fist pelerin à force,

Et tant se paine, et tant s'efforce,

Qu'el le fet movoir au tiers jor,

Onques n'i quist plus lonc sejor.

Cis fabliaus aus maris promet

Que de folie s'entremet,

Qui croit ce que de ses iex voie;

Mès cil qui vait la droite voie

Doit bien éroire sans contredit

312 Tout ce que sa fame li dit.

Explicit du Chevalier à la Robe vermeille.

### DE SAINT PIERRE ET DU JOUGLEOR.

Manuscrits, nos 7218, et 1830 de Saint Germain.

Qui de biau dire s'entremet,
N'est pas merveille s'il i met
Aucun biau mot selonc son sens.
Il ot un jougleor à Sens
Qui moult ert de povre riviere,
N'avoit pas sovent robe entiere;

Ne sai comment on l'apela, Mais sovent as dez se pela; Sovent estoit sans sa viele, Et sans chauces et sans cotele, 10 Si que au vent et à la bise Estoit sovent en sa chemise. Ne cuidiez pas que ge vos mente, N'avoit pas sovent chaucemente; Ses chauces avoit forment chieres, De son cors naissent les lanieres, Et quant à la foiz avenoit Que il uns solleres avoit Pertuisiez et deforetez, 20 Moult i ert grande la clartez, Et moult ert povres ses ators. En la taverne ert ses retors, Et de la taverne au bordel; A ces deux portoit le cembel: Mais ne sai plus que vos en die, Taverne amoit et puterie. Lez dez et la taverne amoit, Tout son gaaing i despendoit, Toz jors voloit-il estre en boule. 30 En la taverne ou en houle. Un vert chapelet en sa teste, Toz jors vousist que il fust feste; Moult desirroit le Diemenche, Onques n'ama noise ne tence, En fole vie se maintint. Or orrez jà com li avint: En fols pechiez mist son usage.

Quant ot vescu tout son éage,

50

Morir l'estut'et trespasser.

Déables qui ne puet cesser
Des genz engingnier et sousprendre,
S'en vint au cors por l'ame prendre;
Un mois ot fors d'enfer esté,
Ainz n'avoit ame conquesté.
Quant vit le jougléor morir,
Si en corut l'ame sesir,
Porce que morut en pechié,
Ne li a-on pas chalengié.
A son col le geta errant,

Vers enfer s'en vint acorant.
Si compaignon par le païs
Avoient moult de gent conquis;
Li uns aporte champions,
L'autre Prestres, l'autre larrons,
Moines, Eveques et Abez,
Et Chevaliers et genz assez,
Qui en pechié mortel estoient,
Et en la fin pris i estoient.
Puis s'en reperent en enfer,

Quant les voit venir si chargiez,
Par ma foi, fet-il, bien veigniez,
Vous n'avez pas toz jors festé.
Cist seront jà mal ostelé.
En la chaudiere furent mis.
Seignor, fet-il, il m'est avis,
A ce que je ai ci véu;
Que vous n'estes pas tuit venu.
Si somes, sire, fors uns seus,

70 Uns chetiz, uns maléureus,

Qui ne set le siecle engignier, Si ne set les ames gaaignier.

Atant voient celui venir
Qui aportoit tout par loisir
De sor son col le jougleor,
Qui moult estoit de poure ator.
En enfer est entrez toz nuz,
Le jougleor a geté jus;
Li mestres si l'aresona,

Vassal, dist-il, entendez çà,
Fus-tu ribaus, trahitre ou lere?
Nenil, fet-il, ainz fui jouglere,
Avoec moi ai trestout l'avoir
Que li cors seut au siecle avoir.
Li cors soffri mainte froidure,
S'oï mainte parole dure;
Or sui ça dedenz ostelez,
Si chanterai se vous volez.
De chanter n'avons-nous que fere,

Mès por ce que tu es si nus,
Et si très pourement vestus,
Feras le feu souz la chaudiere.
Volentiers, fet-il, par saint Piere,
Quar de chauffer ai grant mestier.
Atant s'assist lez le fouier,
Si fet le feu delivrement,
Et chaufe tout à son talent.

Un jor avint que li maufé

Furent leenz tuit assemblé,

D'enfer issirent por conquerre

Les ames par toute la terre.

110

Li mestres vint au jougleor,
Qui le feu fist et nuit et jor:
Jouglere, fet-il, or escoute,
Je te comant ma gent trestoute,
Garde ces ames sor tes iex,
Quar je tes creveroie andex,
S'une en perdoies toute seule,

Je te pendroie par la gueule.
Sire, dist-il, alez-vous-ent,
Je les garderai léaument
Trestout au miex com je porrai,
Toutes voz ames vous rendrai.
Amis, sor ce le te recroi;
Mès ce saches-tu bien en foi,
Se une seule en desmanoies,
Que trestoz vis mengiez seroies.
Mais ce saiches-tu sans mentir,

Quant nos revenrons à loisir,
Ge te ferai molt bien servir
D'un gras moine sor un rotir,
A la sauxe d'un userier,
Ou à la sauxe d'un hoilier.
Atant s'en vont, et eil remaint
Qui du feu fere ne se faint.
Or vous dirai come il avint
Au jougleor que Infer tint,
Et com sainz Pieres esploita.

130 Droitement en enfer entra,
Moult estoit bien appareilliez,
Barbe ot noire, grenons trechiez.
En enfer entre tot secrez,
Un berlenc aporte et trois dez,

Delez le jougleor s'asist
Tout coiement, et se li dist.
Amis, fet-il, veus-tu jouer?
Vois, quel berlenc por hazeter;
Et s'ai trois dez qui sont plenier,

Et s'ai trois dez qui sont plenier,

Tu pués bien à moi gaaignier

Bons esterlins privéement.

Lors li moustre delivrement

La borse où li esterlin sont.

Sires, li jougleres respont,

Je vous jur Dieu tout sanz faintise,

Que n'ai el mont fors ma chemise;

Sire, por Dieu, alez-vous-ent,

Certes je n'ai goute d'argent.

Dist saint Pieres, biaus douz amis,

150 Met de ces ames cinq ou sis.

Sire, fet-il, je n'oseroie,
Car se une seule en perdoie,
Mon mestre me ledengeroit,
Et trestout vif me mengeroit.
Dist saint Pieres, qui li dira,
Jà por vingt ames n'i parra;
Voiz ci l'argent qui toz est fins,
Gaaigne à moi ces esterlins,
Qui tuit sont forgié de novel:

Je te doins vingt sols de fardel,
Si met des ames au vaillant.
Quant cil vit qu'il en i ot tant,
Les esterlins moult convoita,
Les dez prist, si les manoia,
A saint Pieres dist à droiture:
Juons or, soit en aventure

Une ame au cop tout à eschars. Més deux, dist-il, trop est coars, Et qui bon a si l'envit d'une,

Ne me chaut quele, ou blanche ou brune.
Dist li jougleres, je l'otri;
Et dist saint Pieres, je l'envi.
Devant le cop, fet-il, Deable,
Metez donc l'argent sus la table.
Volentiers, dist-il, en non Dieu:

Lors met les esterlins au gieu,
Assis se sont au tremerel,
Lui et saint Pieres au fornel.
Gete, jougleres, dist saint Pieres,

Quar tu as moult les mains manieres.
Cil gete aval, si com je cuit,
Par foi, dist sains Pieres, j'ai huit;
Se tu getes après hasart,
J'aurai trois ames à ma part.
Cil gete trois et deux et as,
Et dist saint Pieres, perdu l'as.
Voire, dist-il, par saint Denis,
Ces trois avant si vaillent six.
Et dist saint Pieres, jel' creant.

Douze poins à icele voie,
Tu me dois neuf, or croist ma joie.
Droiz est, dist-il, je l'ai perdu,
Se ge l'envi, tenras-le tu?
Oïl, dist sainz Pieres, par foi,
Ces nuef avant que tu me doi,
Puis vaille douze, que qui l'ait;
Dehait, dist saint Pieres, qui l'ait.

Dist li jougleres, or getez; Volentiers, fet-il, esgardez, 200 Je voi hasart, si com je cuit, Tu me dois trois et dix et huit. Vois, dist-il, par la teste bien, Ce n'avint onques mès à gieu, Par la foi que vous me devez, Jouez me vous de quatre dez, Ou vous me jouez de mespoins; Or vueil-je jouer à plus poins. Amis, de par le saint Espir, Toz tes voloirs vueil acomplir, 210 Or soit ainsi come tu veus; Veus-tu à un cop ou à deus? A un cop soit, fet-il adès, Vingt-un avant et tant après. Et dist saint Pieres, Diex m'ait. Lors a geté sanz contredit, Dix et sept poins, et si se vante, Ou'il le fera valoir quarante. Dist li jougleres, c'est à droit, Je get après vous orendroit. 220 Lors gete deseur le berlenc, Cis cops ne vaut pas un mellenc, Dist saint Pieres, perdu l'avez, Quar je vois quisnes en trois dez; Huimés n'ere-je trop destrois, Vous me devez quarente trois.

230 Je ne croiroie vous ne home,

Voire, fet-il, par le cuer bieu, Je ne vi onques mès tel gieu; Par toz les Sainz qui sont à Rome, Que ne m'asséissiez toz cops:
Getez aval, estes-vous fols?
Je cuit vous fustes uns fors lerres,
Quant encore estes si guilerres,
Qu'encor ne vous poez tenir
Des dez chengier et asséir.
Saint Pieres l'ot, si en ot ire,
Par mautalent li prist à dire,
Vous i mentez, se Diex me saut;

240 Mès c'est coustume de ribaut,
Quant on ne fet sa volenté,
Si dist c'on li change le dé;
Mal dehait qui sus le me mist,
Et mal dehait qui les assist!
Moult a en toi mauvés bricon,
Quant tu me tenis por larron;
Moult s'en faut poi, par saint Marcel,
Que je ne vous oing le musel.
Certes, fet cil, qui de duel art,
Lerre estes-vos, sire vieillart,

Qui mon geu me volez noier;
Jà voir n'enporterez denier,
Ba! non, quar vous le mes toudrez,
Venez avant, si les prenez.
Cil saut sus por les deniers prendre,
Et sainz Pieres sanz plus atendre,
Le vous aert par les illiers.
Et cil lest chéoir les deniers,
Qui moult avoit le cuer mari;

260 Si l'a par la barbe saisi,

Moult forment à lui le tira,

Et saint Pieres li deschira

Toz ses draz jusques el braiel.
Or n'ot-il onques mès tel duel
Qu'il ot quant il vit sa char nue
Paroir jusques à la çainture;
Moult se sont entrechapingnié,
Batu, et feru, et sachié.
Or voit le jouglere moult bien

Qu'il n'est ne si fors ne si granz
Com saint Pieres, ne si poissanz;
Et s'il maintient plus la meslée,
Sa robe ert jà si deschirée,
Qu'il n'en porra joir jamés.
Sire, dist-il, or fesons pés,
Bien nous sommes entressaié,
Or rejuons par amistié,
S'à gré vous vient et atalente.

Que vous de mon geu me blasmastes,
Ne que vous larron m'apelastes.
Ne que vous larron m'apelastes.
Sire, fet-il, je dis folie,
Or m'en repent, n'en doutez mie;
Mès vous m'avez fet pis assez
Qui mes dras m'avez deschirez,
Dont je serai moult soufretous,
Or me clamez cuite, et je vous.
Et dist saint Pieres, je l'otroi,

Atant se besierent en foi.

Amis, dist saint Piere, entendez,

Quarente et trois ames devez.

Voire, fet-il, par saint Germain,

Je començai le geu trop main,

Or rejouons, si biau vous vient, Si soient ou trois tans, ou nient, Se no geu revient en tel mès. Par Dieu, fet cil, j'en sui toz près; Mais escoutez, biaus amis chiers,

Oil, dist cil moult bonement (\*),
Trestout à vo comandement,
Chevaliers, Dames, ou Chanoines,
Larrons, ou champions ou Moines,
Volez franz homes ou vilains,
Volez Prestres ou Chapelains?
Amis, fet-il, tu dis reson,
Or gete aval sanz trahison.
Saint Pieres n'ot à cele voie

Dist li jougleres, douze i voi.
Avoi, dist saint Pieres, avoi,
Se Jhesus n'a de moi merci,
Cis daarains cops m'a honi.
Cil gete aval moult durement
Quisnes et un deus seulement.
Diex, dist saint Pieres, bon encontre
Encore vendra en cest rencontre;
Or soit vingt et deux fiere ou faille,

Dist li jougleres bien les vaille,
Getez, vingt et deux i ait bien,
Je get de par saint Julien.
Saint Pieres gete isnel le pas
Sisnes et puis un tout seul as;

<sup>(\*)</sup> Oïl, dit-il, sanz mal talent, Prenez ames à vo talent.

## FABLIAUX ET CONTES.

Dist saint Pieres, j'ai bien geté, Quar je vous ai d'un point passé. Vois, fet cil, comme il m'a près point, Qu'il m'a passé d'un tout seul point; Je ne fui ainc aventureux,

Mès toz jors uns maléureus,
Un chetis, et uns mescheans,
Et ci et au siecle toz tans.
Quant les ames qui sont el fu
Ont ce oï et entendu,
Que saint Pieres a gaaigné,
De toutes pars li ont huchié:
Sire, por Dieu le glorious,
Nous atendons du tout à vous.
Et dist saint Pieres, je l'otroi,

Por vos giter de cest torment
Mis-ge au gieu tot mon argent;
Mès se j'éusse tout perdu,
N'i éussiez, pas atendu;
Se Dieu plest, ainz la nuit serie,
Serez tuit en ma compaignie.
Adonc fu li jougleor mus:
Sire, fait-il, or n'i a plus,
Ou ge du tot m'aquiterai,

Ou ge du tot m'aquiterai,

Ou ge trestot par perderai,

Et les ames et ma chemise.

Ne sai que plus vous en devise:

Tant a saint Pieres tremelé,

Et tant le jougleor mené,

Que les ames gaaigna toutes,

D'enfer les gita à granz routes,

Si les mena en paradis, Et cil remest toz esmaris, Qui est dolens et irascuz.

Quant li mestres fu en meson,
Garda entor et environ,
Ne vit ame n'avant, n'arriere,
Ne en fornel, ne en chaudiere,
Le jougléor a apelé.
Diva, fet-il, où sont alé
Les ames que je te lessai?
Sire, fet-il, jel' vous dirai,
Por Dieu, aiez de moi merci.

Uns vieillars vint orains à mi,
Si m'aporta moult grant avoir,
Bien le cuidai trestout avoir,
Si jouames et moi et lui,
Moult me torna à grant anui.
Si me gita d'un dez toz fax
Li traïstres, li desloiax:
Ainc n'en ting dez, foi que doi vous,
Si ai perdu vos genz trestous.
Quant li maistre l'a entendu,

Par poi ne l'a gité el fu:
Fils à putain, fet-il, lechiere,
Vo jouglerie m'est trop chiere;
Dehait qui vous i aporta,
Par mon chief il le comparra.
A celui sont venu tout droit,
Qui léenz aporté l'avoit;
Tant le batent, froissent et fierent,
Et tant forment le lesdengièrent,

Et si li ont fait fiancer

Que jamais ribaut, ne holier,
Ne jugléor n'aporteroit,
N'ome qui à dez joeroit;
Tant l'ont batu et chevelé
Que cil le lor a creanté
Et dit que jamès à nul jor
N'i aportera jougléor.
Dist li mestres au menestrel,
Biaus amis, vuidiez mon ostel;
Mal dehez ait vo jouglerie,

400 Quant j'ai perdue ma mesnie:
Vuidiez l'ostel, gel' vos commandes.

Vuidiez l'ostel, gel' vos commant,
Ge n'ai cure de tel serjant:
Jamès jougléor ne querrai,
Ne lor lignée ne tenrai;
Ge n'en vueil nul, voise lor voie,
Mais Dieu les ait qui aime joie.
Widiez l'ostel, de vos n'ai cure:
Et cil s'enfuit grant aléure,
Que d'enfer chacent li tiranz,

Vers paradis s'en vint errant.

Quant saint Pieres le vit venir,

Se li corut la porte ouvrir,

Richement le fist osteler (\*).

Or facent joie li jougler,

(\*) Cil entre enz, or est à garant :
Adonc retornent li lisant.
Or faites feste, jugléor,
Ribant, houlier et joéor,
Que cil vos a bien aquitez
Qui les ames perdi as dez.

296 FABLIAUX ET CONTES.
Feste et solaz à lor talent,

Quar jà d'enfer n'auront torment,

Cil les en a trestoz getez,
418 Qui les ames perdi aus dez.

Explicit de Saint Piere et du Jougleor.

## DE CONSTANT DUHAMEL.

Manuscrits, nos 7218, 7595, et 1830 de Saint Germain

M A paine vueil metre et ma cure En raconter une aventure De sire Constant Duhamel: Or en escoutez le fablel, Et de dame Ysabiau sa fame, Qui moult estoit cortoise dame, Et preus, et sage, et avenant: El païs n'avoit si vaillant, Tant covoitie à decevoir. Li Prestres i mist son pooir A li requerre de s'amor; Ensanble o li ala un jor, Molt la requist de druerie, Et dist se devenoit s'amie, Il li donroit assez joiaus, Fermaus, çaintures et aniaus, Et deniers assez à despendre; Mès la dame n'en vout nus prendre, Ainz dist que jà par covoitise Ne fera au Prestre servise,

10

20

 $\gamma_{T^{*}, \gamma} = D$ 

Por tant qu'ele en doie estre pire.
Puis dist, sire, j'ai oï dire
Que se vostre soignant estoie,
L'amor de Dieu en perderoie,
Je sui cele qui vous en faut.
Li Prestres sovent la r'assaut,
Si la prie bel, et li offre
Vingt livres qu'il ot en son coffre;
Mès il la trueve si repointe,
Guetant, et escoutant, et cointe,

Guetant, et escoutant, et cointe,
Et felonesse à entamer,
Que il n'i puet rien conquester.
Moult est dolenz quant il s'en part,
Malement est blecié du dart
D'amors qui l'a où cors navré,
Et l'a si durement hurté,
Que d'angoisse tressue et gient;
A quelque paine à l'ostel vient,
Poi li a value sa guile.

Qui les prisons a en baillie:
Icil a la dame essaie,
Se li fet un cembel novel,
Poi ce qu'ele se porte bel,
Et qu'il la vit gente et cortoise.
Ha! Dame, fet-il, moult me poise
Que cils vilains vous a en garde,
Maus feus et male flambe m'arde,
Se je estoie come vous,

Se je ne le fesoie cous.

Qu'il est plus aspres c'une ronsce,

Miex vaut de mon solaz une once,

60

Que du sien ne fet une livre; Mès fetes ami à delivre, Quar il est gros et malostrus. Il n'est sovent rez ne tondus, Ainz est et ors et deslavez: Mès se vous croire me volez, Je serai voz amis delivres, Si vous donrai du mien dix livres Por consentir ma volenté. Et la dame l'a regardé, Se li dist, sire, ne puet estre, Je voudroie miex estre à nestre, Que je féisse tel outrage: Bien avez or el cors la rage, Qui me volez issi honir; Certes miex voudroie morir, Que j'éusse fait itel saut,

Vostre sermon poi vous i vaut,
Et voz deniers bien les gardez.
Que dans Constans me trueve assez,
Qui moult doucement m'a norrie,
Et je feroie grant folie,
Se je por bien mal li rendoie.
Atant le guerpist en la voie,
Et il remest toz trespenssez.
Moult fu dolenz et abosmez,
Quant il ne la puet convertir;

80 Ice l'en fet resouvenir
Qu'ele a gent cors et avenant,
Le vis traitis et biau semblant,
Les iex vairs, la bouche petite,
Ne porroit pas estre descrite

Par le Provost sa grant biauté.
Je sui, fet-il, musart prové,
Aimerai la je dont à force
Quant je n'en puis percier l'escorce?
Malement auroie son cuer,

Or me vueil-je trop geter puer.

Amerai la puisqu'el ne m'aime;

Ainsi à soi son cuer reclaime

Li Provos, quant il miex ne puet,

Grant chose à en fere l'estuet.

La dame à l'ostel est venue,

A lendemain s'est esméue,

Si est alée à sainte Yglise;

Quant ele ot oï le servise,

Vers son ostel est retornée.

Qui gardoit le bois au Seignor;
Moult fu biaus et de bel ator,
Et bien armez d'arc et d'espée.
Il a la dame saluée,
Ele li rent salu moult bel,
Il trait esraument un anel
De son doit, bien valoit un marc.
Dame, ne vous doins pas mon arc,
Fet-il, mès l'anel vous doins-gié,

De besier cele bele bouche,
Dont la douçor au cuer me touche.
Ele respont come cortoise,
Certes, sire, pas ne me poise,
Se l'arc et l'anel vous remaint,
Quar nul besoing ne me soufraint,

Par qoi vous m'aiez si sorprise; Je ne vous ferai jà servise Par vilonie que je sache,

- Jà por paor de vostre hache,
  Ne por le don de vostre anel
  Ne ferai rien dont vous soit bel,
  Por tant qu'à mon Seignor desplaise:
  R'alez-vous-en tout à vostre aise,
  Et je m'en irai à l'ostel,
  Je ne pris pas un don de sel
  Home qui est si garçonier.
  Vostre fame se plaint l'autrier
  Qu'el n'avoit o vous se mal non,
- Quant que ce soit ou tost ou tart.
  A cest mot de li se depart;
  Et il remest plus chaut que brese.
  Qui li éust la teste rese
  Sanz eue à un coutel d'acier,
  Ou les cheveus fet esrachier,
  Si l'en fust-il assez plus bel.
  Me sire Constant Duhamel
  Ne savoit mot de tout cest plet.
- 140 Or oiez que la dame a fet.

  A son ostel en vint errant,
  S'a fait mengier le paisant,
  Puis l'envoia en son labor,
  Où il seut aler chascun jor.

Un jor avint, ce dist mon mestre, Que le Forestier et le Prestre, Et le Provost, si com moi samble, Alerent boivre tuit ensanble;

100

Quant il orent béu assez,

Tant qu'il furent toz eschaufez:
Sire, dist le Provost au Prestre,
Dont ne feroit-il or bon estre
O la fame sire Constan,
On en devroit juner un an
En pain, et en eue et en sel,
Et en viande quaresmel,
Por une nuit avoir sa joie.
Ci n'a que nous trois qui nous oie,

Ce respondi le Forestier,

Il en devroit sa bouche besier,
Il en devroit souffrir la mort.
Dist li Prestres, vous avez tort,
Tant jéuner et mort reçoivre,
Por une tel fame deçoivre,
N'est mie bone chose à fere.
Pensser covendroit d'autre afere
Celui qui la voudroit amer;
Quar nului ne veut escouter,
Qui de li se veuille entremetre.

Tant que besoing, pouerte et fain
La face venir à reclaim.
Ainsi doit-on servir vilaine,
Fols est qui autrement s'en paine.
Or oiez du conseil au Prestre,
Por le vin qui le fist fol estre,
A dit à ses deus compaingnons,
Or escoutez que nous ferons:
Ne somes-nous assez poissant
Por amaigroier Dant Constant?

190

200

Pelez de là, et je de ça. Dehez ait qui jà i faudra, Ce respont chascuns endroit soi, Or soions compaignon tuit troi, Bien poons soufrir cest marchié. A cest mot se sont destachié, Si se departent de l'escot. Mès sire Constans pas ne sot Que l'en li ait tel plet basti. Un Diemenche avint issi Oue le Provoire sermona, Aval le moustier regarda, Si vit Dans Constant devant soi; Il ne li dist pas en reqoi, Mès si haut, que tuit l'entendirent. Tuit cil qui sainte Yglise empirent, Sont de Dame Dieu dessevrez, Seignor et Dames escoutez: Vez là Dant Constant Duhamel, Qui est maris dame Ysabel, Il a espousé sa comere, Si est bien droiz qu'il le compere, Ouar cil qui les forfez encerque, Si l'a conté à l'Archevesque,

Si est bien droiz qu'il le compere,
Quar cil qui les forfez encerque,
Si l'a conté à l'Archevesque,
Si m'a mandé que je li main,
Lui et sa fame hui on demain,
Si les fera-l'en departir,
Que la loi ne le puet souffrir.
Sire Constant, issiez-vous-ent
De cest moustier isnelement,
Je vous congie de sainte Yglise,

Il n'i aura chanté servise

. B. Him

Tant come vous céenz serez.

Dont fu Constans forment irez,
Quant li Prestres li dist tel conte:
Toz fu esbahiz de la honte,
Si qu'il ne set qu'il doie dire,
Pâles, descolorez, plains d'ire,
S'en est fors du moustier issuz,
A l'ostel le Prestre est venuz.

220

A l'ostel le Prestre est venuz.

Et quant la messe fu chantée,

Et la gent en fu toute alée,

Li Prestres vint à son ostel,

Et Dant Constans n'atendoit el.

Contre lui est corant venuz,

Fui de ci, vilains malostruz,

Fet li Prestres, ce ne vaut riens,

Je serai por toi toz raiens,

Que j'ai souffert ton avoltire.

Por amor Dieu, biaus très douz sire,

Por amor Dieu, biaus très douz sire,
Fet Dans Constans, donez du mien
A l'Archevesque et au Doien,
Por moi fere cuites clamer.
Et que vodroies-tu doner?
Sire, sept livres vous otri.
A quant paier? A Mercredi.
Or te haste de l'aquiter,
Se tu pués por tant eschaper,
Diex t'aura donée sa chape.

240 Atant sire Constans eschape,
Si est à son ostel venu;
Et quant sa fame l'a véu,
Bien voit qu'il estoit corouciez,
Ses braz li a au col ploiez.

250

260

Et qu'avez-vous, fet ele, amis?

Dame, fet-il, mal sui baillis,

A sept livres m'a mis le Prestre,

Se nous volons plus ensanble estre

Moi et vous, quar il nous envie,

Si seroiz de moi departie,

Quel conseil en porrons-nous prendre?

Ne set qui li a fet entendre

Que vous estiiez ma comere.

Or ne vous chaut, fet-ele, frere,

Toz près les ai, ses paierai,

Jà mar en serez en esmai,

Ne plus que por un œf de quaille:

Plus avons-nous deniers que paille,

S'en donrons dix livres ou vingt,

Bien sai dont ceste chose vint.

Bien sai dont ceste chose vint.

Ne vous en chaille à coroucier,

Mès alons liement mengier.

Atant s'asistrent esraument;

Mès n'orent pas mengié graument,

Estes-vous le mès au Provost,

Levez sus, dant Constant, or tost,

Fet-il, si venez à la Cort.

N'aura-il loisir qu'il s'atort,

Dist la dame, que ce puet estre?

Par foi, dame, fet-il, mon mestre

Dist la dame, que ce puet estre?
Par foi, dame, fet-il, mon mestre
L'a moult de tost venir hasté.
A icest mot s'en est torné.
Si vint au Prevost qui là bée,
Onques n'i ot reson contée,
Fors que Constans le salua,
Et li Provost le rooilla:

SIL

Sanz plus dire, au cep l'a assis;
Dans vilains, encor aurez pis,
Que vous serez mis au gibet.
Puis dist à Cluingnart son vallet:
Va tost, si di à mon Seignor.

200

300

Puis dist à Cluingnart son vallet:

Va tost, si di à mon Seignor

Que je ai pris le trahitor

Qui li a son forment emblé,

Et plus d'un mui en a osté,

Et par nuit sa grange brisie.

Or ot dant Constant grant haschie,

Quant larrecin s'ot metre seure.

Ha! sire, se Diex me sequeure,

Fet dans Constans, je n'i ai coupes.

Dist li Proves se sent estamps.

Dist li Provos ce sont estoupes
Dont vous me volez estouper;
Ausi bien vous venist harper,
Et hurter vo chief au gréil,
Que dusqu'au chief de vo cortil
Fu du blé la trace sivie.
Sire, fet-il, c'est par envie
Que l'en m'a mis seure telle œuvre:
Mès ainçois que plus en descuevre,

Prenez du mien por pais avoir,
Je n'ai où mont si chier avoir
Que ne voussisse avoir doné,
Ainz c'on m'éust ici trové
En cest cep à tel deshonor.
Que donras-tu à mon Seignor,
Se je te faz estre delivres?
Sire, je li donrai vingt livres.
Or t'en reva en ta meson,
Je serai por toi champion.

V

Atant l'a hors du cep osté,

Vers son ostel grant aléure.
Estes-vous poignant à droiture
Contre lui son bouvier Robet.
Qu'as-tu, fet-il, qu'as-tu, vallet,
Qui te chace, coment vas-tu?
Sire, mal vous est avenu:
Li forestiers vos bués enmaine,
Il dist que en l'autre semaine
Li emblastes par nuit trois chesnes

Diex, dist Constans, ce que puet estre,
Tant ai hui tret male jornée.
Lors a sa chape deffublée,
Si cort après le Forestier,
En haut li comence à huchier;
Por Dieu, biaus sire, atendez-moi.
Ha! Dans vilains de pute foi,
Tant avez or le cul pesant,

Je vous ferai du cors domage;
Se m'aportiiez un fromage
En vostre giron et cinq oés,
Bien cuideriez r'avoir voz bués;
Mès voir tout autrement ira:
Vostre pechié vous encombra,
Quant nostre bois nous essartastes,
Et à mienuit l'enportastes.
Or fu Dans Constans fort iriez,

340 Moult fu dolenz et corouciez,

Et dist, sire, vous i mentez;
Se je fusse aussi bien armez
Come vous estes par igal,
Sor vous en revenist le mal;
Ou se j'éusse mon hoel,
Je vous ferisse el haterel.
Jà nel' laissaisse por vostre art,
Vous éussiez chaucié trop tart
Voz deux brochetes en voz piez.
Lors fu li Forestiers iriez,

Si le regarde fierement.

Vilains, dont te vient hardement
Que tu te veus à moi combatre?

Por le cuer bieu, veus me tu batre?

Tu sambles miex leu qu'autre beste,
De braz, de jambes et de teste.

Par les iex bieu, mar le penssas,
Jamès franc home n'assaudras,

Ta pance t'estuet descarchier,

360

Por li vent-l'en les pois si chier.

Jà ton hoel ne t'ert garant.

Lors li torne li glaive avant,

Dont fu Constans en grant effroi,

Quant il le vit venir vers soi.

Sire, dist-il, por Dieu merci,

Acordons-nous, je vous en pri;

Ne me devez tenir si cort,

Se vous me menez à la Cort,

N'i aurez mie grant profit.

J'ai en ma huche lez mon lit Cent sols de deniers à vostre oés, Mès que r'aie en pés mes bués,

Et racordez soie par tant. Et cil qui n'aloit el querant, Mès qu'il éust vers lui l'avoir, Li dist, quant les porrai avoir? Cil li respont, dedenz juesdi. Fai m'en séur : jel' vous afi. Et je le praing, coment qu'il aille; 380 Or en pués remener t'aumaille. Dans Constans à l'ostel repere, Moult est dolent, ne set que fere; Il n'a membre qui ne li faille, Aus chans a lessié s'aumaille. En meson est venuz berçant, Onques ne dist ne tant ne quant: Sor un lit s'est lessiez verser. Sa fame li cort demander: Sire Constant, qu'avez trové? 590 Dame, puis l'eure que fui né N'oi autrestant mal ne dolor, Com j'ai éu hui en cest jor. Lors li conte le destorbier Du Provost et du Forestier, Come il est issus de prison Por vingt livres de raençon; Après li conte le meschief Du Forestier de chief en chief, A cui il doit cent sols paier. Dame, moult me doi esmaier, 400

Que je n'en sai denier où prendre;
Or me covient m'avaine vendre,
Et le blé qu'avons à mengier.
Sire, ne vous chaut d'esmaier,

Contract.

## FABLIAUX ET CONTES.

Fet la Dame qui moult fu sage, Jà n'en metrai mantel en gage Pour vous oster de ceste paine, Jà n'en vendrez blé ne avaine; Bien vous metrai hors de la trape,

Dont vous serez autrestant lie
Come avez esté coroucie.
Tant se pena du conforter,
Que il sont assis au souper.
Quant Constans ot assez mengié,
Si l'a Dame Ysabiaus couchié;
Au matin va à la charrue.
La Dame ne fu esperdue,
Ainz apele sa chamberiere,

420 Une gorlée pautoniere.

La garce ot à non Galestrot,

Moult sot de fart et de tripot;

La dame l'apela à soi.

Galestrot, or enten à moi,

Que Dame Diex nous doinst gaaing,

Va moi appareillier un baing.

Cele se haste, ne puet plus,

Si a mis la paiele sus;

Puist mist l'eue chaude en la cuve,

A sa dame revint errant;

Dame, j'ai fet vostre comant.

Galestrot, bele douce amie,

Je te comant deseur ta vie

Que tu soies preus et isnele,

Et si saches de la favele,

Tant que nostre preu en traion; Va si gaaigne un peliçon. Va, di au Prestre, qu'or m'as prise,

- 440 Tant que sui preste à son servise,
  Se il me tient ma convenance,
  Et qu'il m'aport sans delaiance
  Les dix livres et les joiaus.
  Cele a escorcié ses trumiaus,
  Qui sont gros devers les talons;
  Onques vache que point tahons,
  Ne vi si galoper par chaut,
  Come Galestrot va le saut:
  Moult se paine de tost aler.
- Li Prestre ert venuz de chanter,
  Tantost le tret à une part:
  Sire, dist-ele, Diex vous gart,
  Je cuit j'ai ma paine perdue,
  Tant me sui por vous combatue,
  Que j'ai ma dame convertie;
  Sire, j'ai ma dame trahie.
  Se vos ne fussiez si cortois,
  Vous n'i avenissiez des mois,
  Se je ne m'en fusse entremise:
- Aportez-li tost sa promesse,
  Aportez-li tost sa promesse,
  Et je n'ai point de guimple espesse.
  Le Prestre l'acole, si rist.
  Galestrot, ne te soit pétit,
  Tien vingt sols à un peliçon:
  Est or li vilains en meson?
  Nenil, li las, il n'i est mie.
  Sire, j'ai ma dame trahie,

Por vostre cors le débonere.

470 Cele qui bien sot son preu fere,
Bouta les vingt sols en son sain,
Puis se parti du Chapelain.
Et il est coruz aus deniers,
Tant en a pris cens et milliers,
C'une grant borse en a enplie,
Et les joiaus n'oublia mie,
Ainz a tout mis en un sachel,
Puis a affublé un mantel
Vair d'escarlate taint en graine.

Si com fortune le demaine,
De son ostel s'en ist atant,
Moult se vait sovent soy fachant,
Que li sachés li poise aval.
Or oiez com li avint mal:
Enmi sa voie a encontrée.
Une geline pielée,
Qui pasturoit en la charriere;
A poi ne s'en retorne arriere,
Por ce qu'il i entendoit sort;

490 A ses piez trueve un baston tort,

A ses piez trueve un baston tort,
A la geline lest aler,
Et ele s'en prist à voler.
En son gelinois le maudist,
Honte li viegne, et il si fist.
Qui donc véist le Prestre aler,
Le chief bessier et esgarder,
Tant qu'il entra enz où hamel.
Contre lui vient dame Ysabel
Qui moult li fet blondete chiere.

500 Puis apela sa chamberiere;

Va tost cel Seignor deschaucier,
Que je le vueil fere baingnier,
Et je me baingnerai après,
Si nous solacerons hui més,
Si m'embelira plus son estre.
Par foi, dame, ce dist le Prestre,
Je ne vos en sai pas mentir;
Lors li comence à descouvrir
Le sachet qui n'ert pas petit;
Et ele le gete sus son lit,

510 Et ele le gete sus son lit,
Onques au conter n'i mist paine.
La dame qui n'ert pas vilaine,
Le sot tant de ses diz lober,
Qu'el le fist enz el baing entrer,
Puis prist la robe et les deniers,
Ne li lessa nis les chauciers,
Ainz l'a en sa chambre porté:
Or sont cil mis à sauveté.
A Galestrot va conseillier,

Si me fai venir le Provost,
Di li que il m'aport tantost
Ce que il m'ot en convenant.
Et cele i ala esraument,
Qu'ele en fet voler les esclas;
S'ele puet tenir en ses las
Le Provost, il li rendra conte;
De parler à lui n'a pas honte,
Ainz le salue hautement.

J'ai en vous, dist-el, mal parent,
Dant Provost, por vostre richoise;
Mès j'ai vers vous fet que cortoise,

Oue ne me vueil desnaturer: Qui me déust cent sols doner, Ne me fusse plus entremise Nuit et jor de vostre servise; Tant ai ma dame coru seure, Que ele est maintenant en l'eure De fere tout vostre plesir; Mès hastez-vous de tost venir, Et si ne devez pas lessier Ce que vous déistes l'autrier : Ma dame a moult d'argent afere, Ele est si franche et debonere. Que moult bien le vous saura rendre, Mès ele a or mestier de prendre. Quant li Provos ot et entent Que la chose est à son talent, Galestrot, dist-il, douce amie, Je ne-te doi oublier mie. Que tu m'as servi bien et bel, Tien or vingt sols à un mantel. Il li mist où giron devant, Et ele s'en torna atant. Vers sa meson s'en va tout droit. Li Provos après li aloit, A l'uis est venuz, si apele. Lasse! ci a male novele,

540

550

Fet la dame, j'oi mon Seignor:
560 Dame, por Dieu le Creator,
Dist le Prestre, que porrai faire?
Voz mari est de si put aire,
Qu'il m'aura jà tout esmié,
Il est vers moi forment irié.

Dit la Dame, n'aiez paor,
Je vous metrai en tel destor
Où il ne vous querra ouan;
En cest tonel desoz cest van,
Il n'i a rien que plume mole.
Li Prostres anut bien annuel.

Li Prestres crut bien sa parole,
El tonel saut de plain eslés,
Si le refist couvrir après.
Estes-vous le Prevost errant,
La dame li fist biaus samblant,
Il la vout maintenant besier.
Sire, dist-el, ce n'a mestier,
Que savez-vous qui nous esgarde?
Honte m'i fet vers vous couarde;
Mès amors m'i fera hardie,

Dame, fet-il, c'est vérité,
Mès je vous ai ci aporté
Ne sai quans deniers que j'avoie:
Atant li baille la corroie
Qui moult estoit plaine et farsie.
La dame n'en refusa mie,
Ainz l'a en sa chambre portée.
Je ne vueil fere demorée,
N'aconter chascune parole,

N'aconter chascune parole,

Mès la dame, par sa parole,

Li dist tant qu'il entra où baing.

Or li est doublés son gaaing,

Qu'ele a la robe en sauf portée:

Puis a Galestrot apelée,

En bas li prist à conseillier:

Va moi querre le Forestier,

Di li au miex que tu sauras. Se nous poons metre ses dras O les autres, ce m'ert moult bel: 600 Di li que il m'aport l'anel Qu'il me voloit l'autrier doner. Qui donc véist cele troter Parmi la rue au plus que puet, Or sachiez que venir estuet Le Forestier, s'ele l'ataint. Quant el le vit, pas ne se faint De bien portretier sa parole; Je sui, dist-el, musarde et fole, Qu'ai-je de cest vassal afere? Se il ne fust si debonere, 610 Je n'alaisse por lui plain pas. Puis lui dit souavet en bas, Venez à ma dame parler; El ne fina puis de pensser Qu'ele vous geta l'autrier puer; Mès je l'ai pointe jusqu'au cuer, Sovent et menu l'ai tastée, Tant que por vous est eschaufée; Vostre anel d'or li aportez, El vous donra du suen assez. 620 Le Forestier de joie saut,

Vostre anel d'or li aportez,

El vous donra du suen assez.

Le Forestier de joie saut,

Hé! Galestrot, se Diex me saut,

Bon lé féis, se je puis vivre,

Que je la tenisse à delivre,

Ma dame qui tant par est simple.

Tien or dix sols à une guimple.

Cele les a pris come sage;

Et celui i lera tel gage,

Qu'il ne r'aura més de semaine.

- Qu'ele vint en meson batant,
  La dame trova deschauçant,
  Que moult le hastoit le Provost.
  Es-vous le Forestier tantost,
  A la porte vient, si apele.
  Lasse! ci a froide novele,
  Fet la dame, mon Seignor vient.
  Li Provos moult forment le crient,
  Por ce qu'il l'avoit coroucié.
- Dame, vous m'avez engingnié,
  Fet-il, s'or n'en prenez conroi.
  Sire, ne soiez en effroi,
  Fet la dame, muciez-vous çà,
  Que mon Seignor s'en ira jà.
  Atant le tonel descouvri,
  Et il i est joinz piez sailli,
  A poi qu'il ne creva le Prestre.
  Ha, las! dist-il, ce que puet estre?
  Or sont Deable descendu.
- A poi qu'il n'est du senz mariz;
  Ha, laz! dist-il, com sui trahiz!
  Trahiz, par les angoisses Dé.
  Qui es-tu, qui m'as afronté?
  Mès tu, qui es? je sui le Prestre;
  Li Deable te font ci estre,
  Cil d'enfer, qui pas ne someillent,
  Qui por la gent engingnier veillent;
  Hui furent-il trop esveillié,
  - 660 Qu'il m'ont trahi et engignié.

Et tu qui es, di-le moi tost? Ba! je sui le chetif Provost. Le Provost! donques n'ai-je mal, Ainsi s'acointent par igal L'un à l'autre lor aventure. Le Forestier ne s'asséure. Ainz entre en l'ostel bel et cointe; La dame s'est près de lui jointe, Tant le blandi, et tant le lie, Qu'ele fu de l'anel sesie, Puis si le fist el baing entrer. Anuiz seroit à raconter Chascun dit, et chascun afere; Mès bien en sot la dame trere L'anel, et ce qu'en pot avoir. A son Seignor a fet savoir Qu'il viegne tost, qu'ele a besoing. La charrue n'ert gueres loing, Es-le vous entré en la porte. Lasse, dist-ele, or sui-je morte, Mes sires vient, oez le là; Mès bien sai qu'il s'en r'ira jà, Il n'est pas tens de dosnoier. Dame, ce dist le Forestier. Vostre sire me het de mort, Se ne prenez de moi confort. Dist la dame, fetes isnel, Si en entrez en cel tonel. Ele corut le van oster. Et cil saut enz sanz arester, Le Prestre ataint en la poitrine,

Au Provost fet ploier l'eschine;

690

680

690

Mès nus d'aus n'en osa groucier.
Ha, las! ce dist le Forestier,
Com sui malement embatuz.
Qu'est-ce? mal soiez-vous venuz,
Dist le Provost, traiez-vous là,
Je cuit que je creverai jà,
Se nous somes ci longuement.

700 Ha, las! dist le Prestre dolent,
Com ci a dolente poitrine!
Mès je ai brisiée l'eschine,
Dist le Provost, au mien cuidier.
Ha, las! ce dist le Forestier,
A poi que li œil ne me saillent;
Les vies qui tant nous travaillent,
Soient honies hui cest jor,
Que nous vivons à grant dolor.
Estes-vous dant Constant bruiant,

Dame Ysabiaus l'a acené,
Tout belement li a conté
Com el les a mis el tonel.
Por Dieu, sire, or en ouvrez bel,
Fetes en ce que il féissent,
Se au desus de nous venissent,
Il voloient à moi gesir.
Je ferai lor fames venir,
Si ferez samblant, et tout outre,

La premiere vous covient foutre,
Et puis les deux autres, se vos poez,
Ses aurez honiz et matez;
Je vueil que ainsi le faciez,
Si les aurez à droit paiez.

Et tenez adès ceste hache,
Quar ele vaut une manache,
Donez lor en, se nus se muet.
Dame, dist-il, fere l'estuet.
Galestrot, vien ça, pute asnesse,

750 Va moi tost querre la prestresse,
Di li qu'el viegne o moi baignier;
Et vous alez apareillier
Là dejouste cele grant mait,
Si soiez toz diz en agait.
Dame, vostre plesir ferai.
Galestrot s'en va par le tai.
Tant a la prestresse hastée,
Que à l'ostel l'a amenée.
La dame la fet deschaucier,

For seulement de sa chemise.

Li vilains a sa hache prise,

Qui moult bien samble espoentail,

De sa chambre ist à tout un mail.

Qui est-ce là, et qui est ceste?

Jà n'i querrai ore plus preste,

Couchiez-vous tost, si vous foutrai.

Cele le vit hideus et lai,

Si n'osa parler ne grondir.

750 Cil la vait aus jambes saisir,
Si l'a couchie toute enverse,
Ne la prist pas à la traverse,
Ainz l'a acueillie debout,
Et ele li livra trestout,
Ne li vea jambe ne cuisse;
Mès au Prestre que ele puisse,

Ne s'en plaindra mès de semaine, Qui où tonel est à grant paine, Qu'il en fet le vertuel voler.

- Si vit le vilain braoillier,
  Au Prestre moustre sa moillier.
  Qu'est-ce, dist-il, que je voi là?
  Or esgardez ce que sera,
  Ce puet bien estre la prestresse,
  La conestriez-vous à la fesse,
  Et aus estres qui sont entor?
  L'en la demaine à grant dolor.
  Lors n'i a nul des deux ne rie,
- Au Prestre est l'alaine faillie
  Du duel qu'il a et de la honte.
  Mès ne vueil aloingnier mon conte.
  Quant dant Constant l'ot bien corbée,
  Si l'a fors de l'ostel boutée,
  Ele s'en va moult coroucie.
  Galestrot ert jà envoie
  Por fere venir la Provoste.
  Dant Constans d'une part s'acoste,
  Tant qu'ele fust leenz venue.
- Quant ele se fu devestue,

  Et el cuida el baing entrer,

  Dant Constans li va demander;

  Que requiert ceste dame ci?

  Avoi, dant Constant, Dieu merci,

  G'i sui venue mainte foiz.

  Par foi, dame, si est bien droiz

  Que vous ore i soiez foutue.

  La dame fu toute esperdue,

Si se poroffri à deffendre,

Tet cil la vait aus jambes prandre,

Se li a levées amont,

Les genouz li hurta au front;

Por ce qu'ele se deffendoit,

La-il corbée si estroit,

C'on i péust jouer aus dez.

Se li Prestres fu eschaufez,

Li Provos fu autant ou plus,

Quant il la vit par le pertuis

Demener si vilainement.

Et le Prestre quant il la voit,
Or en voi une à grant destroit.
Provost, conois-tu cele-là?
Je cuit qu'ele tumera jà.
Ainsi chascuns se contralie,
Le Provos ne set que il die
De duel qu'il ne se puet vengier;
Qui li donast tout Monpellier,
N'issist-il un mot de sa bouche.

D'un fuisil qu'il avoit moult gros,
Lors culs erent plus noirs que mors,
Qui moult estoient près à près.
Cil les esgardent tout adès,
Qui où tonel erent mucié.
Onques cele ne prist congié,
Quant sire Constant l'ot corbée,
Hors de son ostel l'a boutée,
Ainz n'enporta mantel ne cote.

820 Galestrot par la vile trote,

Si amena la Forestiere,
Cele i vint à poi de proiere.
Quant à l'ostel en fu venue,
Et ele se fu devestue,
Se li restuet avoir sa paie,
Dans Constans qui pas ne s'esmaie,
Qui moult est d'anieus couvine,
Et plus velus c'une esclavine,
Por ce qu'il la vit esbahie,

Ceste, dist-il, sera m'amie,
Je la fouterai jusqu'au pas.
Avoi, dant Constant, est-ce gas?
Gas? vous le verrez jà par tans.
A poi qu'ele n'issi du sens,
Quar il la prist de tele ravine,
Qu'il la fist cheoir sor l'eschine,
Si l'a si durement corbée,
C'on i péust veoir l'entrée
De bien loing, qui s'en préist garde.

Dist le Provost, ce que puet estre.
Je le voi bien, ce dist le Prestre,
Lor mireor si sont moult orbes,
Ele a le cul plus noir que torbes.
Le Forestier est si plain d'ire,
Que il ne set qu'il doie dire;
Mès ce le fet reconforter,
Que l'un ne puet l'autre gaber,
Et bien voient qu'il l'a corbée,

850 Et rebesié et restupée : Puis li r'enseigne a l'uis la voie. Si souef la Dame convoie, Qu'il a fet voler au putel
Son peliçon et son mantel,
Et sa cote remest en gage.
Moult par fu Dame Ysabiaus sage,
Toz diz tint la hache en sa main:
Or escoutez de son vilain.
Au tonel vint s'el descouvri:

Qui a cest tonel enplumé

Là où je doi metre mon blé?

Par le cuer bieu, je l'ardrai jà.

Lors prent le feu, se li bouta,

Et la plume prist à bruller:

Le tonel fist jus roeler,

Fors s'en issent, chascuns s'en fuit,

Moult mainent grant noise et grant bruit.

Tuit estoient de plume enclos,

Il n'i paroit ventre ne dos,
Teste, ne jambe, ne costé,
Que tuit ne fussent enplumé.
Aus chans issent par une rue,
Et Constans prist une maçue,
Si s'en vait après eus corant.
Toz jors lor vait les chiens huiant,
Houre, Gibet, houre, Manssel,
Par l'ame d'Anquetain Hamel,
Mon bon pere qui me norri,

Ainz mès puis l'eure que nasqui,
N'oï mès parler de teus bestes;
Se j'en péusse avoir les testes,
Jes presentaisse à mon Seignor.
Or ot chascuns d'aus grant paor,

Si s'esploiterent de tost fuir, Et chiens comencent à venir. Baloufart, le chien au Provost, Le sesi as naches tantost, Si en porta plaine sa goule.

Si en porta plaine sa goule.

Byo Le Prestre r'est en male foule,
Quar Esmeraude sa levriere
Le sesi au cul par derriere,
Et à la coille merveilleuse;
Por noient i méist venteuse,
Puisqu'Esmeraude si est prise,
Por trestout l'or qui est en Frise,
N'en partist-ele sanz du sanc.
Li Prestres fu las et estanc,
Si se lest cheoir à la terre.

O toute la hache Danoise
Tel cop li done en la ventoise,
Que trois tors le fist roeler,
Vueil ou non, le covint verser.
Quant il li ot les chiens ostez,
Après les deux en est alez;
Li Provos avoit un levrier
Qui consivi le Forestier,
Des naches li tret deus braons.

Qui vers le Provost se hericent;
Sovent le mordent et pelicent.
Constans i est venuz corant
O tout un grant baston pesant,
Qui pesoit plain un boissel d'orge.
Au Provost a sauvé la gorge

Que li chien orent adenté; Tantost l'éussent estranglé, Mès il fuient por le baston; Ià li avoient le crespon

Mès il fuient por le baston;

920 Jà li avoient le crespon
En plus de vingt lieus deschiré.
Le Forestier ont adenté,
Et il crie, Constant, aïe,
Por Dieu le filz sainte Marie,
Ne me lesse mie mengier,
Jamès ne te toudrai denier.
Dant Constanz les gaignons li oste,
Qui l'ont et devant et d'encoste
En plus de trente leus plaié.

930 Et cil se tient à bien paié,

Quant li chien li furent osté,

Forment li sainent li costé.

Es-vous la presse qui engroisse,

Toute la gent de la paroisse

I coururent de toutes pars,

Et par buissons et par essars:

Moult i ot grant noise et grant presse,

Et chascuns d'aus veoir s'engresse,

Por ce que mal atorné erent,

A poi que li chien nes tuerent
Par lor pechié, par lor envie,
Tant qu'il jurerent sor lor vie,
Seur la Croiz et seur le Sautier,
Et seur toz les Sainz du moustier,
Qu'à sire Constant Duhamel,
N'à sa fame Dame Ysabel
Ne diront mès riens, se bien non.
Et la Dame est en sa meson,

10

Qui deniers a à grant plenté:

950 Por ce qu'a sagement ouvré,
Les deniers ot et les joiaus,
Et si furent quites de ciaus
Que Dans Constans avoit promis.
En cest fablel n'aura plus mis,
Quar atant en fine le conte,
956 Que Diex nous gart trestoz de honte.

Explicit de Constant Duhamel.

## LE FABEL D'ALOUL.

Manuscrit, n° 7218.

Qui d'Aloul veut oir le conte, Si com l'estoire nous raconte, Sempres en puet assez oïr, S'il ne le pert par mesoïr. Alous estoit uns vilains riches, Mès moult estoit avers et ciches, Ne jà son vueil n'éust jor bien: Deniers amoit seur toute rien, En ce metoit toute s'entente. Fame avoit assez bele et gente, Novelement l'ot espousée, C'uns vavassors li ot donée Por son avoir d'iluec entor. Alous l'amoit de grant amor, Ce dist l'escripture qu'Alous Garde sa fame com jalous.

Male chose a en jalousie. Trop a Alous mauvese vie, Quar ne puet estre asséurez; Or est Alous toz sos provez 20 Oui s'entremet de tel afere. Or a Alous assez à fere, S'ainsi le veut gaitier toz jors. Or escoutez come il est lors. Se la Dame va au moustier, Jà n'i aura autre escuier, Coment qu'il voist, se Aloul non, Qui adès est en soupeçon Qu'ele ne face mauvés plet. 30 A la Dame forment desplest, Quant ele premiers l'aperçoit; Lors dist que s'ele nel' deçoit, Dont sera-ele moult mauvaise, Se lieu en puet avoir et aise. Ne puet dormir ne jor ne nuit, Moult het Aloul et son deduit, Ne scet que face, ne coment

Qui le mescroit à si grant tort; Peu repose la Dame et dort. 40 Longuement fu en cel escil, Tant que li douz mois fu d'Avril, Que li tens est souez et douz Vers toute gent, et amorouz; Li roxingnols la matinée Chante si cler par la ramée, Que toute riens se muert d'amer.

La Dame s'est prise à lever,

Ele ait pris d'Aloul vengement,

80

Qui longuement avoit veillié, 50 Entrée en est en son vergié Nus piez, et va par la rousée. D'une pelice ert afublée, Et un grant mantel ot deseure. Et li Prestres en icele eure Estoit levez par un matin; Il erent si très près voisin, Entr'aus deux n'avoit c'une selve. Moult ert la matinée bele. Douz et souez estoit li tens, 60 Et li Prestres entra léenz, Et voit la Dame au cors bien fet. Et bien sachiez que moult li plest, Quar volentiers fiert de la crupe, Ainz i mettroit toute sa jupe, Que il n'en face son talent. Avant s'en va tout sagement, Com cil qui n'est pas esmaiez: Dame, fet-il, bon jor aiez, Por qu'estes si matin levée? Sire, dist-ele, la rousée 70 Est bone et saine en icest tans, Et est alegemenz moult granz, Ce dient cil fusicien. Dame, dist-il, ce cuit-je bien, Quar par matin fet bon lever; Mès l'en se doit desjéuner D'une herbe que je bien conois, Vez le là près, que je n'i vois: Corte est et grosse la racine,

Mès moult est bone medecine,

N'estuet meillor à cors de fame. Sire, metez outre vo jambe, Fet la Dame, vostre merci, Si me moustrez si ele est ci. Dame, fet-il, iluec encontre. Atant a mise sa jambe outre, Devant la Dame est arestez. Dame, dist-il, or yous seez, Quar au cueillir i a mestrie. Et la Dame tout li otrie, Qui n'i entent nule figure. Diex, c'or ne set cele aventure Alous qui en son lit se gist! La Dame isnelement s'assist, Ses braies avale li Prestres, Oui de ce fere estoit toz mestres: La Dame enverse, si l'encline, Bien li aprent la medecine, Et ele wisque sus et jus. Sire, fet-ele, levez sus, Fuiez de ci, Diex que ferai? Jamès Prestre je ne croirai. Et li Prestres resaut en piez, Qui moult estoit bien aaisiez. Dame, dist-il, or n'i a plus, Vostre amis sui et vostre drus, Dès or vueil tout vostre gré fere. Sire, dist-ele, cest afere Gardez que soit celé moult bien, Et je vous donrai tant du mien, Que toz jors mès serez mananz.

Foi que doi vous, bien a deux anz

90

100

110

120

Qu'Alous me tient en tel destrece, Qu'ainc puis n'oi joie ne léece, Et si est tout par jalousie: Si en haz moult, sachiez, sa vie, Quar mainte honte m'en a fete. Fols est qui fame espie et guete. Desormès porra dire Alous,

Desormès porra dire Alous,
Si dira voir, que il est cous.
Desor vueil estre vostre amie.
Quant la lune sera couchie,
Adonc venez sans demorée,
Et je vous serai aprestée
De vous reçoivre et aaisier.
Dame, ce fet à mercier,
Fet li Prestres, vostre merci,
Departons-nous huimés de ci,
Que n'i serviengne Dans Alous;
Peusez de moi et ie de vous

Atant s'en partent enes l'eure,
Chascuns s'en va, plus n'i demeure;
Cele revint à son mari
Qui moult avoit le cuer mari.
Dame, fet-il, dont venez-vous?
Sire, fet-el, delà desous,
Dist la Dame, de cel vergié.
Coment, fet-il, san mon congié?
Poi me doutez, ce m'est avis.

140 Et la Dame se test toz diz,
Que de respondre n'avoit cure.
Et Alous se maudist et jure,
S'une autre foiz li avenoit,
Honte et ledure li feroit.

Atant remest, s'est saillis sus, Trestoz penssis et irascus: Moult se doute de puterie, Bien le demaine jalousie Qui de lui fet tout son voloir.

Qui de lui fet tout son voloir.

Çà et là vait par son manoir,
Savoir s'il i avoit nului
A cui sa fame éust mis lieu,
Tant qu'il s'en entre en un jardin.
Douz tens fesoit et cler matin,
Et garde et voit que la rousée
I estoit auques defoulée
De lieu en lieu par le vergié,
S'en a son cuer forment irié.
Avant en vait en une place,
Iluec endroit li piez li glace,
Oue sa fame fu rafetie.

Iluec endroit li piez li glace,
Que sa fame fu rafetie,
Por son pié qui ainsi li glie;
Il esgarde tout environ,
Et vit le leu où li talon
Erent hurté et li orteil.
Or est Alous en mal trepeil,
Quar il set bien tout à fiance,
Et li leus li fet demoustrance,
Que sa fame a esté en œvre.
Ne set coment il se descuevre.

Ne set coment il se descuevre,
Quar n'en veut fere renomée,
S'ert la chose miex esprovée,
Et plus apertement séue.
Or est la Dame decéue,
S'ele ne se set bien gaitier.
Atant est pris à anuitier:

280

Alous en sa meson repere, Ne veut sa fame semblant fere Que de rien l'ait apercéue.

La mesnie est au feu venue,
Si se sont au mengier assis;
Après mengier ont fet les lis,
Si sont couchié tuit li bouvier,
Et Alous s'en revait couchier,
Il et sa fame maintenant.
Dame, fet-il, couchiez devant,
Delà devers cele paroit,
Quar je leverai orendroit
Por ces bouviers fere lever,
Jà sera tans d'en champ aler

Jà sera tans d'en champ aler
Por noz terres à gaaignier.
Sire, vous i irez premier,
Fet la Dame, vostre merci,
Quar je me dueil certes ici
Sor ceste hanche ci endroit,
Je croi que clous levez i soit,
Quar je en sui à grant mal aise.
Atant Alous la Dame apaise,
Que couchiez est et ele après;
Mès ne l'a or guetié si près,

Que l'uis ne soit ouvers remés.
Or est Alous moult enganez,
Quar il s'endort isnel le pas.
Et li Prestres vient pas por pas
Tout droit à l'uis, defferm le trueve,
Puis boute un poi, et puis si l'uevre,
De toutes pars bien le compisse.
Or avoit el mez une lisse

Qui fesoit grant noise et grant brait,
Et li Prestres el n'en a fait,
La charniere va compissier,
Quar n'a cure de son noisier.
Quant le Prestre aperçoit et sent,
Vers lui lest corre si destent,
Si le saisit par son sorcot;
Se li Prestres n'esrast si tost
Dedenz la chambre à icele eure,
Defors fust male la demeure.
Tout souef œvre l'uis et clot,

Quar n'a cure de son noisier:

Moult het la lisse et son dangier,

Qu'ainc ne fist bien gent de son ordre,

Adès les veut mengier et mordre.

Or est li Prestres derrier l'uis,

Mès il est plus de mienuis,

Si s'est un poi trop atargiez,

Quar Alous se r'est esveilliez,

Qui longuement ot traveillié

230 Por un songe qu'il ot songié,
S'en est encor toz esbahis,
Quar en sonjant li est avis
C'uns Prestre en la chambre est entrez,
Toz rooingniez et coronez,
S'avoit sa fame si sorprise,
Et si l'avoit desouz lui mise,
Qu'il en fesoit tout son voloir,
Et Alous n'avoit nul pooir
Qu'il li péust aidier ne nuire,
240 Tant c'une vache prist à muire,

250

Qui Aloul gete de s'error.

Mès encore ert en grant freor.

Sa fame acole, si l'embrace,

N'a cure que nus tort l'en face,

Par la mamele prent s'amie,

Et sachiez qu'ele ne dort mie,

Desormès en veut prendre garde.

Et li Prestres pas ne se tarde,

Vait pas por pas tout droit au lit,

Où Alous et sa fame gist.

Ele est forment en grant tormente.

Où Alous et sa fame gist.

Ele est forment en grant tormente,
Fet-ele, come gis à ente;
Ostez vo braz qui seur moi gist,
Traiez en là, j'ai poi de lit,
A paine puis r'avoir mes jambes.
Diex! dist Alous, qu'estuet ces fames?
Par mautalent est trais en sus,
Et li Prestres est montez sus,
Tost li a fet le ravescot.

Que li lis croist, et crisne, et tramble,
Avis li est que on li amble,
De sa fame est en grant soloit,
Quar ainsi fere ne soloit.
Sa main gete desus ses draz,
Le Prestre sent entre ses braz,
Atant se va atapissant,
Et par tout le va portastant,
Quar à grant paine se puet tere.
Le Prestre prent par son afere,

Le Prestre prent par son afere,
Et sache, et tire, et huche et crie:
Or sus, fet-il, or sus mesnie,

Fil à putain, or sus, or sus, Céenz est ne sai qui venus Qui de ma fame m'a fet cop. Et la Dame parmi le cop Saisi Aloul, et par la gueule: Li Prestres de sa coille veule, Les dois par force li dessere, 280 Et sache si, qu'il vint à terre Emmi la chambre sor un aistre. Or a le Prestre esté à maistre, Moult a souffertes granz dolors; Cui chaut? quant c'est tout par amors, Et por fere sa volenté. Atant sont li bouvier levé; L'un prent tinel, l'autres maçue, Et li Prestres ne se remue, Sempres aura le col carchié, A ce que il sont moult irié, 290 Por lor Seignor qui ainsi crie, Toute est levée la mesnie, Cele part corent et vont tuit. Or n'a li Prestres de réduit. Fors tant qu'il entre en un toitel, Où brebis gisent et aignel; Iluec se tapist et achoise. Or fu au lit grande la noise De la Dame et de son mari, 500 Qui moult avoit le cuer mari De ce qu'il a perdu sa paine: A paine puet r'avoir s'alaine, Tant orent hustiné ensamble. Mès la mesnie les dessamble,

Si est remese la meslée: Et Alous a trete s'espée, Celui quiert avant et arriere, N'i remest seille ne chaudiere, Que li bouvier n'aient remut.

Que par songe est ou par arvoire,
Ne tienent pas la chose à voire.
Sire, font-il, lessiez ester,
Alons dormir et reposer;
Songes fu ou abusions.
Vois por les vaus, vois por les mons,
Fet Alous, qui ne mariroit,
Quant je le ting orains tout droit
A mes deux mains, et vous que dites?

Alez le querre en cel mestier,
Et sus et jus en cel solier,
Et si gardez soz cel degré:
Moult m'aura cil servi à gré
Qui premiers le m'enseignera,
Deux sestiers de forment aura,
Au Noel, outre son loier.
Quant ce entendent li bovier
Qui moult covoitent le forment,

Tout par tout quierent sus et jus,
S'or n'est li Prestres bien repus,
Tost i puet perdre du chastel.
Or avoit-il enz en l'ostel
Hersent une vielle bajasse,
Qui moult estoit et mole et crasse;

En l'estable s'en vient tout droit, Où li Prestres repuz estoit, Tous sanz lumiere et sanz chandeille,

Tous sanz lumiere et sanz chandeille,

Les brebis eschace et esveille,

Et va querant et assentant

Où li Prestres ert estupant;

S'avoit ses braies avalées,

Et les coilles granz et enflées,

Qui pendoient contre val jus:

Or est li cus entor velus,

Si sambloit ne sai quel figure.

Hersens i vint par aventure,

Ses mains geta sor ses coillons,

Si cuide que ce soit moutons

Ses mains geta sor ses coillons,
Si cuide que ce soit moutons
Qu'ele tenoit iluec endroit
Par la coille qui grosse estoit;
Et un poi met ses mains amont,
Velu le trueve et bien roont

En un vaucel en le roiere;

Hersent se trest un poi arriere,
Si se merveille que puet estre.

Et cil qui veille c'est le Prestre,
Hersent saisi par les timons,

Si près de li s'est trais et joins,

Qu'au cul lui a pendu sa couple.

Or est Hersent merveille souple,

Ne set que fere, s'ele crie,

'Toute i vendra jà la mesnie,

Si sauroient tout cest afere,

Dont li vient-il miex assez tere,

Qu'ele criast, ne féist ton.

Hersent ou ele vueille ou non,

Sueffre tout ce que li a fait,

Sanz noise, sanz cri, et sanz brait;
Fere l'estuet, ne puet autre estre.
Hersent, fet-il, je sui le Prestre,
A vo Dame ere ci venuz;
Mais j'ai esté apercéuz,
Si sui ci en grant aventure:
Hersent, gardez, et prendez cure
Coment je puisse estre delivres,
Et je vos jur sur toz mes livres
Que toz jors mès vous aurai chiere.

Hersent qui fet moult mate chiere,
Sire, fet-ele, ne cremez,
Quar se je puis, bien en irez.
Atant se lieve, si s'en part
Hersens qui auques savoit d'art,
Samblant fet qu'ele soit irée,
A haute voix s'est escriée:
Fil à putain, garçon, bouvier,
Que querez-vous? alez couchier.
Alez couchier, à pute estraine,

Come a or emploié sa paine
Ma Dame qui tant bien vous fet!
Moult dit bien voir que ce retret,
Qui vilain fet honor ne bien,
Celui het-il sor toute rien:
Tel loier à qui ce encharge,
Ma Dame n'a soing de hontage;
Ainz est certes moult bone Dame,
Bon renon a de preude fame;
Et vous li fetes tel anui.

400 Mès se j'estoie com de li,

Céenz n'auriez oés ne fromage,
S'auriez restoré le domage,
Des pois mengerez et du pain;
Bien vous noma à droit vilain,
Cil qui premiers noma vo non.
Par droit avez vilains à non,
Quar vilain vient de vilonie.
Que querez-vous, gent esbahie,
Que menez-vous tel mariment?

- Quant li bouvier oient Hersent,
  Et il entendent la manace,
  S'ont grant paor que li frommage
  Ne voist chascun de fors le ventre;
  T'out maintenant vienent ensamble
  Por eus deffendre et escondire:
  Hersent, font-il, ce fet no sire
  Qui nous fet fere son talant;
  Mès ce sachiez d'ore en avant,
  N'i a celui qui s'entremete,
- No Dame done sanz prometre,
  Et si est moult et preus et sage,
  Et noz sire fet grant outrage,
  Qui à si grant tort la mescroit:
  Or entent bien avoec, et voit
  Que il a tort, si va couchier.
  Recouchié sont tuit li bouvier,
  Et Alous moult sa fame chose,
  Et dist que ne face tel chose
  Dont il ait honte enmi la voie.
- 430 Diex, com puis ore avoir grant joie, Fet la Dame, de tel Seignor Qui me porte si grant honor!

Honis soit or tels mariages,
Et honis soit li miens parages
Qui à tel home m'ont donée;
Ne jor, ne soir, ne matinée
Ne puis avoir repos ne bien,
Et si ne set, ne ne voit rien
Porqoi il me mescroit issi.

- Moult aura lonc afere ci,
  S'ainsi me veut adès gueter,
  Des ore a moult à espier,
  Assez a encarchié grant fais.
  Dame, fet-il, lessiez me en pais,
  A mal éur aiez repos.
  Atant li a torné le dos,
  Et fet samblant que dormir doie.
  Et li Prestres qui ne s'acoie,
  Qui en l'estable estoit repuz,
- A50 Derechief est au lit venuz:
  Si se couche avoeques s'amie,
  Et Alous qui ne dormoit mie,
  Sent que li Prestres est montez,
  Et lui méisme est porpensez
  Que il sont dui, et il est seus:
  Si n'est mie partiz li geus,
  Quar il est seus et il sont dui,
  Tost li porroient fere anui,
  S'il començoient la meslée.
- Tout coiement a pris s'espée,
  D'iluec se lieve, si les lait,
  A ses bouviers iriez revait.
  Dors-tu, fet-il, va, Rogelet,
  Foi que doi ti, revenuz est

Cil qui ma fame m'a fortret, Estrange honte m'aura fet: Eveille tost tes compaignons, S'alons à lui, si l'assaillons, Et se par force prendons l'oste,

Chascuns aura ou chape ou cote,
Et son braioel à sa mesure.
Si s'afiche chascuns et jure,
Quant il entendent la promesse,
Que maus cus lor chantera messe,
Se le pueent tenir aus poins.
Hersens qui n'estoit mie loins,
Qui n'ert encore recouchié,
S'estoit à un huis apoié;
D'iluec entendoit tout le fet,

Et tout l'afere et tout le plet,
Coment Alous porquiert sa honte.
Au Prestre vient, et se li conte;
Mès or se liet, et si se gart.
Et li Prestres d'iluec se part;
Mès trop se tarde à destorner,
Ce li porra après peser
Qu'Aloul enmi sa voie encontre:
Diex, fet li Prestres, bon encontre!
Et Alous saut et si le prent

490 Par les cheveus iréement.
Or ça, fet-il, fil à putain,
Or i metez chascun la main,
Efforciez-vous du retenir.
Qui lors véist bouviers venir,
Se li uns fiert, li autres boute,
Come cil qui n'i voient goute:

500

Por le Prestres ont Aloul aers,
Les os li froissent et les ners,
Del' retenir s'efforcent tuit,
Et li Prestres saut, si s'enfuit,
Ne set quel part, quar il est nuis.
Si ne set assener à l'uis,
Moult volentiers vuidast l'ostel,

Si ne set assener à l'uis,

Moult volentiers vuidast l'ostel,

Tant que il trueve un grant tinel,

Et taste à terre et trueve un van,

Fez ert en méisme cel an;

Li vans ert moult et granz et lez,

Apoiez ert à uns degrez.

Le van a pris et si l'emporte

Sus les degrez, et s'en fet porte,
Iluec vaudra estal livrer,
Bien saura son parin nomer
Qui là vaudra à lui venir,
'Tant come il se porra tenir.
Or ert li Prestre en forterece,
Et Alous est en grant destrece,
Que li vilain ont entrepiez,
Vilainement fust jà tretiez,
S'il ne se fust si tost nomez.

Ours ne fu onques miex foulez,
Que li vilains prist au braion,
S'il ne nomast si tost son non.
Quant il sevent que c'est lor sire,
Si ne sevent entre eus que dire,
Que moult en est chascuns iriez.
Sire, font-il, estes bleciez?
Naie, fet-il, j'ai pis éu;
Mès or tost alumez le fu,

Et si setes au convenant.

Par la meson quierent le Prestre;
Rogiers qui ert toz li plus mestre,
Son Seignor veut servir à gré.
Contre mont puie le degré,
Dont li Prestres l'entrée garde;
Mès Rogiers qui ne s'en prent garde,
Sempres aura une cacoute;
Le van qu'il tint, enpaint et bonte,
Si qu'il le perce, et qu'il l'esloche,

Tele li paie sor l'eschine,

De son tinel, que tout l'encline

Jus del degré enmi la place.

Or a Rogiers ce que il chace,

Se Rogiers a riens qui li poist,

Ce m'est avis, c'est à bon droit:

Qu'aloit-il querre là? Folie.

Ez-vous Aloul et sa mesnie,

Diva, fet-il, es-tu hurtez?

550 Sire, fet-il, mal sui menez.

Sire, fet-il, mal sui menez,
Tout ai froissié et cors et vis,
Que je ne sai quels antecris
M'a si feru seur cel degré,
Près va que n'ai le cuer crevé,
Mestier auroie de couchier.
Sor les degrez vont li bouvier,
Par le cul bieu, qui est-ce dont?
Lor buissons lievent contre mont,
Savoir vuelent ce que puet estre,
Et gardent, et voient le Prestre

560

570

Qu'est apoiez deseur la porte, Et voient le tinel qu'il porte; Si se traient chascuns ariere, Quar paor ont que il nes fiere. Et Alous saut, s'espée trait, Hardiement vers lui en vait, Com cil qui moult est aïrez. Contre mont puie les degrez, Monte quatre eschaillons ou trois; Le Prestre escoute, s'est toz cois,

Le Prestre escoute, s'est toz cois, Fet-il, qui estes-vous là sus?
Li Prestres sui, estez en sus,
Qui fortune grieve et demaine;
Est-il ore jor de quinsaine?
Je cuidoie qu'il fust Noel,
S'ai grant paor que cest tinel
Ne vous viegne parmi le col;
Bien se porra tenir par fol
Qui sentira combien il poise.
Dont recomença la grant noise

Dont recomença la grant noise
Entre le Prestre et les bouviers.
Alous qui auques estoit fiers,
Tant a alé, qu'il vint au van,
Si en abat le meillor pan
A s'espée qui bien trenchoit.
Li Prestres, quant il l'aperçoit
Que on abat sa forterece,
Cele part son tinel adrece,
Et fiert Aloul par tel vigor,
Ou'il li fet prendre un si fet tor

Qu'il li fet prendre un si fet tort,
 Qu'ainc tant come il mist à descendre,
 Ne trova point de pain à vendre.

Quant à terre par fu venuz, S'est si dolenz, s'est si confuz, Qu'il ne pot dire un tout seul mot. Aloul, céenz sont li malot. Fet li Prestres, en ce tinel. Ne vous vuelent en lor ostel, Ce m'est avis, accompaignier; Mès se léenz éust bouvier Qui en éust meillor éur, Viegne ça sus tout aséur, Moult bien puet estre de l'ostel; Mès s'il i pert de son chastel, De rien n'en revendra à moi, Quar cis chastiaus est en defoi, Dont i fet-il mauvés monter. Qui donc oïst bouvier jurer Les mons, les tertres et les vaus, Ainz i sera chascuns si chaus, Et si matez, et si delis, C'on les porra escorchier vis, Ainz qu'il ne l'aient mis à terre. Lors recomence la granz guerre Entre le Prestre et les bouviers, Moult i sera li assaus fiers; Au degré sont tuit assamblé Li bouvier qui moult sont troublé, Por lor Seignor sont coroucié. Jà ont tant fet et tant drecié Tout environ et bans et perches, Seles, eschieles, eschamperches; Qu'au Prestre vienent à delivre,

Et il si bien d'aus se delivre,

600

610

620

Qu'il n'i a si hardi, ne tel,
Ne un ne autre enz en l'ostel,
Tant soit garnis, ne bien couvers,
Qu'il ne le trebuche à envers
Jus de l'eschiele, maugré sien,

- Quar il entent et voit très bien
  Que s'il le tienent à delivre,
  A deshonor le feront vivre,
  A grant vergoingne et à grant honte.
  Atant ez Robin qui i monte,
  Un des plus fors de tout l'ostel;
  En sa main tient un si grant pel
  Qu'à grant paine le soustient-il:
  Là où en a troi cens ou mil,
  N'i a-il plus hardi qu'il est.
- Quar moult est plus entremetanz;
  Moult se tendra por recreanz,
  Se il ne venge son Seignor:
  C'est cil qui porte le tabor
  Le Diemenche à la carole.
  De rien le Prestre n'aparole,
  Ainz vient avant, si l'empaint outre,
  Et le Prestre de son pel boute,
  Si qu'il le fet torner seur destre:
  - Puis vint avant, s'aert le Prestre
    Par les cheveus, à lui s'acouple.
    Et cil qui crient perdre sa couple,
    Se dresce, s'a estraint les dens,
    Robin sesi parmi les dens,
    A ses deux mains à lui le tire,
    Et cil resache par grant ire,

Si s'entretienent vivement
C'on les péust sus un jument
Porter andeus, se il fust qui.

660 Et li bouviers lievent le cri,
Seignor, font-il, montons là sus,
Prenons bastons, tineus et fus,
S'alons no compaignon aidier.
Quant assamblé sont li bouvier,
Si montent tuit communaument,
Et li Prestres, quant il entent
Que Robins doit avoir aïue,
Si se refforce et esvertue;
Tant a Robin à lui tiré,

Que desouz lui l'a enversé
Toz les degrez outre son vueil,
Si qu'il li samble que li œil
Li soient tuit du chief sailli.
Mès or sont-il si mal bailli,
Qu'il ne se pueent retenir,
Ainz les convint aval venir;
Les degrez ont toz mescontez,
Et si les a toz enversez
Cil qui aloient à l'assaut,

Tant ert jà chascuns montez haut,

Que sempres se tendront por fol.

Li degré chieent seur lor col,

Si les trebuchent et abatent,

Les pis, les testes lor debatent,

Les braz, les flans, toz les costez,

Bien ont toz les degrez contez.

Quant à terre par sont venu,

Si chéirent ensamble el fu

Qui moult estoit alumez granz: 690 Moult souffrirent cil granz ahanz Qui desouz furent, ce sachiez; Qui plaint ses braz, et qui ses piez, Et qui son cors, et qui sa teste. Or vous dirai coment le Prestre Est mal baillis et decéuz; Quant à terre fu parvenuz, Si le saisi Dans Berengiers, C'est un vilains, c'est uns bouviers: Les jumenz seut chacier devant, Ainc ne véistes son samblant. 700 L'un œil a lousques, et l'autre borgne, Toz diz regarde de clicorgne; L'un piez ot droit, et l'autre tort. Cil tint le Prestre si très fort Par un des piés, qu'il ne li loist A reperier là où soloit, Ainz huche et crie hautement, Que fetes-vous, mauvese gent? Venez avant, et si m'aidiez Que cis Prestres soit escoilliez. 710 Par les nons Dieu, s'il nous eschape, Chascuns aura perdu sa chape Que nous promist, et no cotele. Quant li Prestres ot la novele, Sachiez que point ne li agrée, Tant a sa jambe à soi tirée, Que des mains Dant Berengier l'oste; Mès il i a lessié sa bote, Et son sorcot por son ostage. Miex li vient-il lessier son gage, 720

Oue de lessier son autre afere; Bien voit qu'il n'a léenz que fere, D'iluec se lieve, si les lesse, Et chascuns après lui s'eslesse, Oui rué fust, et qui tinel. Li Prestres entre en un chapel, Si se pent là sus contre mont, Ses genous met tout en un mont, Si se quatist que on nel' truist. Cil i vienent, si font grant bruit, El chapel sont trestuit entré, Mès il n'ont nule rien trové, Ne un ne el, néis le Prestre: Moult se merveillent que puet estre, Ce lor samble estre faerie. Li plus sages ne set que die, Si sont dolant et abosmé, Tuit cuident estre enfantosmé Del Prestre qui les a brullez, Forment en est chascuns iriez. Del chapel sont tuit fors issu, A lor Seignor en sont venu, Se li ont les noveles dites, Oue li Prestres en va toz quites. Quites, deable, fet Alous, Et je remaindrai ci si cous, N'en serai vengiez par nului! Des or me torne à grant anui Li acointance de ce Prestre. Se vos volez mi ami estre,

730

740

Se vos volez mi ami estre,
 Si le m'aidiez à espier
 Une autre foiz. Alons couchier,

Que je sui moult bleciez es costes;

Maudiz soit ore si fez ostes

Qui cop me fet et si me blece!

N'aurai mès joie ne leece,

Si me serai de lui vengiez.

Atant se r'est Alous couchiez.

Seignor, fet-il, prenez escout

En cele cort et tout par tout

Car il me samble tout par tout,

Car il me samble tout por voir

Qu'il soit ancor en cest manoir;

Por ce s'en cest manoir estoit,

Nul lieu repuz trovez seroit.

Sire, à bon eur, font li bouvier;

Mès il nous coviendra mengier,

Que nous avons anuit veillié,

Si somes auques traveillié,

N'i a celui ne soit lassez.

770 Ce vueil-je, fet Alous, alez,
Mengiez, et si veilliez trestuit,
N'i a mès gueres de la nuit,
De legier le poez veillier.
Lors se departent li bouvier,
Si font grant feu por aus chaufer;
Entr'aus comencent à parler
Du Prestre et de s'aventure,
Li uns à l'autre si murmure:
Quant assez orent murmuré,

780 Et dit, et fet et raconté,
Si reparolent du mengier,
C'est la coustume du bouvier,
Jà ne n'ert liez s'il ne menjue.
Rogiers qui porte la maçue

I - I jan berg home

Desus toz cels de la meson, Comande c'on voist au bacon, Et aporte-on des charbonées, Mès qu'eles soient granz et lées, Si que chascuns en ait assez. Entrués est Berengiers levez

Par le Rogier comandement :
Un coutel prist isnelement
Qui d'acier est bien esmoluz.
Tant a alé, qu'il est venus
Droit au chapel où li bacons
Estoit penduz sus les bastons;
Recongiers va par tout tagtant

Berengiers va par tout tastant Le plus cras à son esciant, Quar il set bien que el plus cras

800 Est tout adès li mieudres lars.
Endementiers que il·le taste,
Le Prestre saisist par la nache;
Par leus le trueve mole et dure,
Si cuide que ce soit presure,
C'on i seut pendre en tel maniere:

Avant retaste, et puis arriere,
Tant qu'il encontre les genous,
Si cuide avoir trové os cors
C'on i ait mis por le sechier.

B10 Forment se prist à merveillier
De ce qu'il trueve tel harnas:
Sa main a mis de haut en bas,
S'a encontré le vit du Prestre.
Or ne set-il que ce puet estre,
Por ce que il le trueve doille,
Se c'est chauduns, ou c'est andoille

Bonden

( the nous

Englished in

C'on i ait mis por essuer. Celi voudra, ce dist coper, Por ce que c'est uns bons morsiaus.

Li Prestres ot que li coutiaus
Li vait si près des genetaires;
Si ne mist au descendre gaires,
Seur Berengier chiet à un fais,
Les os li a brisiez et frais;
Près va qu'il n'a percié le col.
Or se tient Berengiers por fol,
Quant il i vint sanz le craisset.
Au retorner arrier se met,
Au feu en va toz esmanchiez.

Seignor bouvier, fet-il, aidiez,
Que cil bacons soit rependuz,
La hars est route, s'est chéuz,
Par pou ne m'a le col tout frait
Parmi le col, ait mal dehait
Li machecliers qui le dut pendre.
Qui donc véist lumiere prendre,
Et alumer par la meson,
Berengiers les maine au bacon
Por esgarder et por véir

840 Coment ce fut qu'il pot chéir.

Coment ce fut qu'il pot chéir.

Quant il parvindrent el chapel,

N'i troverent ne un ne el;

Là sus estoient les bacons

Si com devant sor les bastons:

Tout vingt n'en ert nes un a tire,

Lors comencierent tuit à rire.

Li uns dient que Berengier

N'osa le bacon aprochier;

Li autres dist que bien puet estre

Que il avoit paor du Prestre,
Por ce fu-il si effraez.

Seignor, fet²il, or est assez,
Bien puet huimés ce remanoir,
Mès je di bien, et si di voir,
Que je senti que uns bacons
Cheï sor moi o les jambons;
Encore i avoit-il presure,
Que je senti et mole et dure:
Or esgardons que ce puet estre.

Dont Berengiers senti les piez;
Por nous estoit là sus muciez,
Gardons partout que il n'i soit.
Et Berengiers garde, si voit
Le Prestre ester devers un huis;
Mès li obscurtez et la nuis
Li deffent moult à raviser.
Le Prestre prent à portaster,
Et li Prestres, quant il entent

820 Que Berengiers le voit et sent,

Que Berengiers le voit et sent,
Si set très bien que trovez iert;
Entre col et chapel le fiert
Del poing qu'il ot gros et quarré,
Si qu'à ses piez l'a enversé.
Alez, fet-il, dant Berengier,
Avez-vous tost vostre loier,
Destornez-vous, et levez sus,
Cuites estes, et absolus:
Ne sai doner autres pardons,
Fetes venir voz compaignons,

ш.

083

Si auront part en ceste offrande. Fols est qui fol conseil demande, Ne vous tieng mie trop à sage, Quant de fere si fet message Aviez seur toz pris le baston: Adès vuelent cil viez bordon Lor talent fere et acomplir. Fetes voz compaignons venir, S'auront de ce bienfet lor pars. Qui donques veist de toutes pars 890 Venir bouviers à grant foison, Sempres aura male leçon Li Prestres, s'il ne se deffent. Et Rogiers saut premierement, Si le saisi par la main destre, Et li Prestres de sa senestre L'a si feru arriere main, Que tout le fet doloir et vain. Moult fust en males mains Rogiers, Ne fust la torbe des bouviers 900 Qui moult l'angoisse et moult le presse, Des bouviers i avoit tel presse, Que tout emplissent le chapel; Mès il out doute du tinel, Dont il avoit devant servi. Tel noise mainent et tel cri, Que Alous lor sire s'esveille, Qui de la noise s'esmerveille; Tantost come il la noise entent, Aperçoit-il tantost et sent Que c'est li Prestres ses amis,

Qui derechief s'est léenz mis.

( .

5

.ITI

910

. . .

Il saut en piez, si trait l'espée, Si s'en vint droit à la meslée; Quant parvenuz fu à l'assaut, Parmi trestoz ses bouviers saut S'aert le Prestre par derriere, Et cil le fiert parmi la chiere, Si qu'il l'abat sor un bouvier. Mès que vaudroit à detrier? De toutes pars chascuns l'assaut, Et sa deffense poi li vant. Retenu l'ont et pris entr'aus, Partant si est remez l'assaus: Alous à ses bouviers demande S'il l'ocirra, ou il le pande. Il respondent communement Qu'il n'en puet fere vengement, De goi on doie tant parler, Come des coilles à coper. Coper, fet Alous, mês noier. Et ne pourquant soit au trenchier. Quar vous dites parole voire, Vostre conseil vueil-je bien croire: Or alez, le rasoir querez

Dont cil Prestres sera chastrez, Fetes isnelement et tost.

920

930

Quant li Prestres entent et ot
C'on dit de lui itel parole,
940 Doucement Aloul aparole.
Aloul, dist-il, por Dieu merci,
Ne me deffigurez issi,
De pechéor misericorde.
Jà voir n'en sera fete acorde,

Fet Alous, à nul jor, ne paie. Se li Prestres deslors s'esmaie, De legier le puet-on savoir. Il ont aporté le rasoir, Le Prestre enversent et abatent, Moult le laidengent et debatent, 950 Ainz qu'il le puissent enverser; Un taiseron font aporter Por les jambes miex eslaisier. Liquels s'en saura miex aidier, Viegne, si praingne le rasoir. Je, sire, fet Berengiers, voir, Je li aurai moult tost copées, Les braies li ont avalées, Et Berengiers jus s'agenoille, Si prent le Prestre par la coille: 960 Jà fust le Prestre en mal toeille, Quant la Dame le feu toeille, Vint acorant à sa baisselle, Devant li trueve une grant sele Qui moult estoit et fors et granz; A ce qu'ele ert fors et pesanz, Fiert Berengier si sor l'eschine, Ou'ele l'enversa et encline, Près va que n'a perdu la vie. Et Hersens prent une hamie, 970 Si le fiert si parmi les rains, Que li craissés li est estains; Et li bouvier tout se departent Por les grandz cops qu'eles departent: Chascune tel estor i livre,

Que le Prestre tout à delivre

#### FABLIAUX ET CONTES.

Ont mis et geté du manoir,
Et il s'enfuit, si fet savoir,
Lassez et traveilliez et vains.

980 Bien ert chéus en males mains,
Quar si cheveil contre mont tendent,
Et les pesques contreval pendent
De son sorcot et de sa cote,
En gage i a lessié sa bote.
Eschapez est de grant peril,
986 Moult a esté en grant escil.

Explicit d'Aloul.

## DE BOIVIN DE PROVINS.

PAR COURTOIS D'ARRAS.

Manuscrits, nos 7218, et M. 21 de Notre-Dame.

Moult bons lechieres fu Boivins,
Porpenssa soi que à Provins
A la foire voudra aler,
Et si fera de lui parler:
Ainsi le fet com l'a empris,
Vestuz se fu d'un burel gris,
Cote, et sorcot, et chape ensamble,
Qui tout fu d'un, si com moi samble;
Et si ot coiffe de borras,
Ses sollers ne sont mie à las,
Ainz sont de vache dur et fort.
Et cil qui moult de barat sot,

10

Un mois et plus estoit remese Sa barbe qu'ele ne fu rese; Un aguillon prist en sa main, Por ce que miex samblast vilain; Une borse grant acheta, Douze deniers dedenz mis a, Oue il n'avoit ne plus ne mains, Et vint en la rue aus putains 20 Tout droit devant l'ostel Mabile Oui plus savoit barat et guile Que fame nule qui i fust. Iluec s'asist desus un fust Qui estoit delez sa meson; Delez lui mist son aguillon, Un poi torna son dos vers l'uis. Huimès orrez que il fist puis. Par foi, fet-il, ce est la voire, Puisque je sui hors de la foire, 50 Et en bon seu, et loing de gent, Déusse bien de mon argent Tout seul par moi savoir la some; Ainsi le font tuit li sage home. J'ai de Rouget trente neuf saus, Douze deniers en ot Giraus Qui mes deux bués m'aida à vendre; A males forches puist-il pendre, Por ce qu'il retint mes deniers! Douze en retint li pautoniers, 40 Et se li ai-je fet maint bien. Or est ainsi, ce ne vaut rien, Il me vendra mes bués requerre, Quant il voudra arer sa terre,

Et il devra semer son orge;
Mal dehez ait toute ma gorge,
S'il a jamès de moi nul preu!
Je lui cuit moult bien metre en leu,
Honiz soit-il et toute s'aire.

- J'oy de Sorin dis et neuf saus,
  De ceux ne fui-je mie faus,
  Quar mon compere Dans Gautiers
  Ne m'en donast pas tant deniers,
  Com j'ai éu de tout le mendre,
  Por ce fet bon au marchié vendre.
  Il vousist jà créance avoir,
  Et j'ai assamblé mon avoir,
  Dix et neuf saus et trente et nuef,
- Diex! c'or ne sai que tout ce monte,
  Si méisse tout en un conte,
  Je ne le sauroie sommer,
  Qui me devroit tout assommer:
  Ne le sauroie-je des mois,
  Se je n'avoie feves ou pois,
  Que chascuns pois féist un sout,
  Ainsi le sauroie-je tout.
  Et ne pourquant me dist Sirous
  Oue j'oi des bués cinquante sous,
- Que j'oi des bués cinquante sous,
  Qui les conta, si les reçut;
  Mès je ne sai s'il m'en deçut,
  Ne s'il m'en a néant emblé,
  Qu'entre deux sestiere de blé,
  Et ma jument et mes porciaus,
  Et la laine de mes aigniaus

Me rendirent tout autrestant. Deux fois cinquante ce sont cent. Ce dist uns gars qui fist mon conte, 80 Cinq livres dist que tout ce monte. Or ne lerai por nule paine, Que ma borse qu'est toute plaine, Ne soit vuidie en mon giron. Et li houlier de la meson Dient, ça vien, Mabile, escoute, Cil deniers sont nostre sans doute, Se tu mès céens ce vilain. Il ne sont mie à son oés sain, Dist Mabile, lessiez-le en pès, Qu'il ne me puet eschaper mès: 90 Toz les deniers je les vos doi, Les iex me crevez, je l'otroi, Se il en est à dire un seus. Mès autrement ira li geus Qu'ele ne cuide, ce me samble; Quar li vilains conte et assamble Douze deniers sanz plus qu'il a. Tant va contant et çà et là, Qu'il dist, or est vingt sols cinq foiz,

Des ore mès est-il bien droiz

Que je les gard, ce sera sens;

Mès d'une chose me porpens,

S'or éusse ma douce niece,

Qui fu fille de ma suer Tiece,

Dame fust or de mon avoir:

El s'en ala par fol savoir

Hors du païs en autre terre,

Et je l'ai fete maint jor querre

En maint païs, en mainte vile;

Ahi, douce niece Mabile,

Tant estiiez de bon lingnage,

Dont vous vint ore tel corage?

Or sont tuit troi mort mi enfant,

Et ma fame dame Siersant.

Jamès en mon cuer n'aurai joie

Devant cele eure que je voie

Ma douce nièce en aucun tans.

Lors me rendisse moines blans,

Dame fust or de mon avoir,

Ainsi la plaint, ainsi la pleure,
Et Mabile saut en cele eure,
Lés lui s'asist et dist, preudom,
Dont estes-vous, et vostre nom?
Je ai non Fouchier de la Brouce,
Mès vous samblez ma niece douce
Plus que nule fame qui fust.
Cele se pasme sor le fust;
Quant se redresce, si dist tant:

Or ai-je ce que je demant,
Puis si l'acole et si l'embrace,
Et puis li bese bouche et face,
Que jà n'en samble estre saoule.
Et celui qui moult sot de boule,
Estraint les denz et si souspire;
Bele niece, ne vous puis dire
La grant joie que j'ai au cuer.
Estes-vous fille de ma suer?
Oïl, sire, de dame Tiece;
Moult ai esté por vous grant piece,

Fet li vilains, sanz avoir aise:
Estroitement l'acole et baise,
Ainsi aus deux mainent grant joie.
Et deux houliers enmi la voie
Issirent fors de la meson.
Font li houlier, icist preudon
Est-il or nez de vostre vile?
Voir, c'est mon oncle, dist Mabile,
Dont vous avoie tant bien dit.

Et tret la langue et tuert la joe,
Et li houlier refont la moe.
Est-il donc vostre oncle? oil voir.
Grant honor i poez avoir,
Et il en vous sanz nul redout.
Et vous, preudon, du tout en tout,
Font li houlier, sommes tuit vostre,
Par saint Pierre le bon Apostre.
L'ostel aurez saint Julien,

Que plus de vous eussons chier.
Par les braz prenent Dant Fouchier,
Si l'ont dedenz lor ostel mis.
Or tost, ce dist Mabile, amis,
Achatez oes et chapons.
Dame, font-il, venez ça dons,
Jà n'avons-nous goute d'argent.
Tesiez, fet-el, mauvese gent,
Metez houces, metez sorcos,

170 Sor le vilain ert li escos, Cis escos vous sera bien saus, Sempres aurez plus de cent saus. Que vous iroie-je contant?

Li dui houlier de maintenant,

Coment qu'il aient fet chevance,

Deux cras chapons sanz demorance

Ont aporté avoec deux oes;

Et Boivin lor a fet les moes

En tant come il se sont tornez.

Preus et vistes d'appareillier.

Qui donc véist com li houlier

Plument chapons et plument oies,

Et Ysanes fist toutes voies

Le feu et ce qu'ele ot afere.

Et Mabile ne se pot tere

Qu'el ne parlast à son vilain.

Biaus oncles, sont ores tuit sain

Vostre fame, et mi dui neveu,

190 Je cuit qu'il sont ore moult preu.

Et li vilains si li respont.

Et li vilains si li respont:

Bele niece, tuit troi mort sont,

Par pou de duel n'ai esté mors,

Or serez-vous toz mes confors

En mon païs, en nostre ville.

Ahi lasse, ce dist Mabile,

Bien déusse or vive enragier;

Lasse, s'il fust après mengier,

Il n'alast pas si malement.

Lasse, je vi en mon dormant

Lasse, je vi en mon dormant
Ceste aventure en ceste nuit.
Dame, li chapon sont tout cuit,
Et les deux oies en un haste,
Ce dist Ysane qui les haste:

Ma douce dame, alez laver,
Et si lessiez vostre plorer.
Adonc font au vilain le lorgne,
Et li vilains qui n'ert pas borgne,
Qui le moquent en la meson,
Font li houlier, sire preudon,
N'estes pas sages, ce m'est vis,
Lessons les mors, prenons les vis.

Adonc sont assis à la table,
Mès du mengier ne fu pas fable,
Assez en orent à plenté;
De bons vins n'orent pas chierté,
Assez en font au vilain boivre
Por enyvrer et por deçoivre,
Mès il ne les crient ne ne doute.

Desouz sa chape sa main boute,
Et fet semblant de trere argent.
Dist Mabile, qu'alez querant,
Biaus douz oncles, dites le moi?
Bele niece, bien sai et voi
Que moult vous couste cis mengiers,
Je metrai ci douze deniers.
Mabile jure, et li houlier,
Que il jà n'i metra denier.
La table ostent quant ont mengié,
Et Mabile a doné congié

230 Et Mabile a doné congié
Aus deux houliers d'aler là hors,
Si vous sera bons li essors,
Que bien avez éu disner,
Or prenez garde du souper.
Li dui houlier s'en sont torné,
Après aus sont li huis fermé.

Mabile prist à demander,
Biaus douz oncles, ne me celer
S'éustes pieça compaignie
A fame, nel' mé celez mie,

240

A fame, nel' mé celez mie,
Puis que vostre fame fu morte:
Il est moult fols qui trop sorporte
Talent de fame, c'est folie,
Autressi come de s'amie.
Niece, il a bien set ans toz plains.
Tant a-il bien? à tout le mains,
Ne de ce n'ai-je nul talant.
Tesiez, oncles, Diex vous avant;
Mès regardez ceste meschine.
Adana bet trois fois sa poitrine.

Adonc bat trois fois sa poitrine,
Oncles, je ai moult fort pechié,
Qu'à ses parens l'ai fors trechié
Por seul son pucelage avoir,
Eusse-je moult grant avoir;
Mès vous l'aurez, que je le vueil.
A Ysane cluingue de l'ueil
Que la borse li soit copée.
Li vilains ot bien en penssée
De coper la avant qu'Ysane.
260 La borse prent et si la trenche

Dans Fouchier, et puis si l'estiue,
En son sain près de sa char nue
La mist, et puis si s'en retorne,
Vers Ysane sa chiere torne,
Et s'en vindrent li uns vers l'autre,
Andui se vont couchier el piautre.
Ysane va avant couchier,
Et moult pria à Dant Fouchier

Por Dieu que il ne la bleçast.

Adonc covient que il ostast
La coiffe au cul por fere l'uevre;
De sa chemise la descuevre,
Puis si comence à arecier,
Et cele la borse à cerchier:
Que qu'ele cerche, et cil l'estraint,
De la pointe du vit la point,
El con li met jusqu'à la coille,
Dont li bat le cul, et rooille
Tant, ce m'est vis, qu'il ot foutu.

280 Ses braies monte, s'a véu
De sa borse les deux pendanz.
Ha las, fet-il, chetiz dolanz,
Tant ai hui fait male jornée,
Niece, ma borse m'est copée,
Ceste fame le m'a trenchie.
Mabile l'ot, s'en fut moult lie,
Qui bien cuide que ce soit voir,
Qu'ele covoitoit moult l'avoir.
Maintenant a son huis desclos,
Dant vilain, fet-ele, alez hors.

Dont me fetes ma borse rendre.

Je vous baudrai la hart à pendre,
Alez tost hors de ma meson,
Ainçois que je praingne un baston.
Cele un tison prent à deux mains;
Adonc s'en va hors li vilains
Qui n'ot cure d'avoir des cops.
Après lui fu tost li huis clos.
Tout entor lui chascuns assamble,
Et il lor moustre à toz ensamble

Que sa borse li ont copée.

Et Mabile l'a demandée

A Ysane; baille ça tost,

Que li vilains va au Provost.

Foi que je doi saint Nicholas,

Dist Ysane, je ne l'ai pas,

Si l'ai-je moult cerchié et quise.

Por un poi que je ne te brise,

Pute orde viex, toutes les danz:

Que tu copas, jel' sai de voir,
Cuides les tu por toi avoir?
Se tu m'en fez plus dire mot,
Pute vieille, baille ça tost.
Dame, coment vous baillerai,
Dist Ysane, ce que je n'ai?
Et Mabile aus cheveus li cort,
Qui n'estoient mie trop cort,
Que jusqu'à la terre l'abat,

Aus piez et aux poins la debat,
Qu'ele le fet poirre et chier,
Par Dieu, pute, ce n'a mestier.
Dame, or lessiez, je les querrai
Tant, se puis que les troverai
Se de ci me lessiez torner.
Va, fet-ele, sanz demorer.
Mès Mabile l'estrain reborse,
Qu'ele cuide trover la borse.
Dame, or enten, ce dist Ysane,

550 Perdre puisse-je cors et ame,
S'onques la borse s'oi ne vi,
Or me poez tuer ici.

Par Dieu, pute, tu i morras: Par les cheveus et par les dras L'a tirée jusqu'a ses piez; Et ele crie, aidiez, aidiez. Quant son houlier dehors l'entent, Cele part cort isnelement, L'uis fiert du pié sanz demorer. Si qu'il le fet des gons voler. 340 Mabile prist par la chevece, Si qu'il la deront par destrece; Tant est la robe derompue, Que dusqu'au cul en remest nue, Puis l'a prise par les chevols, Du poing li done de granz cops Parmi le vis enmi les joes, Si qu'eles sont perses et bloes; Mès ele aura par tens secors, Que son ami i vient le cors, 550 Qui au crier l'a entendue: Tout maintenant sanz atendue, S'entreprennent li dui glouton. Lors véissiez emplir meson Et de houliers et de putains, Chascuns i mist adonc les mains. Lors véissiez cheveux tirer, Tisons voler, dras deschirer, Et l'un desouz l'autre chéir; 560 Li marcheant corent véir Ceus qui orent rouge testée, Que moult i ot dure meslée, Et se s'i mistrent de tel gent

Qui ne s'en partirent pas gent;

10.0

Teus i entra à robe vaire,
Qui la trest rouge et à refaire.
Boivin s'en vint droit au Provost,
Se li a conté mot à mot,
De chief en chief la vérité:
Et li Provos l'a escouté,
Qui moult ama la lecherie;
Sovent li fist conter sa vie
A ses parens, à ses amis,
Qui moult s'en sont joué et ris.
Boivins remest trois jors entiers,
Se li dona de ses deniers

578 Qui cest fablel fist à Provins.

Li Provos dix sols à Boivins,

370

Explicit le Fablel de Boisin.

# LA CHASTELAINE DE SAINT GILLE (\*).

Manuscrit, nº 7218.

I L avint l'autrier à Saint Gille C'uns Chastelains ot une fille Qui moult estoit de haut parage; Doner la volt par mariage A un vilain qui moult riche ere. Ele respondi à son pere,

(\*) Cette pièce est composée par strophes ou couplets, et à la fin de chacun il y a une chanson; c'est ce qui est marqué par des guillemets.

Au

Si m'aït Diex , ne l'aurai jà. « Ostez-le moi , cel vilain là , « Se plus l'i voi , je morrai jà ».

Je morrai jà, dist la pucele,
Se plus me dites tel novele,
Biaus pere, que je vous oi dire;
Si me gart Diex d'anui et d'ire,
Li miens amis est filz de Conte,
Doit bien avoir li vilains honte,
Qui requiert fille à Chastelain.
« Ci le me foule, foule, foule,
« Ci le me foule le vilain ».

Le vilain vous covient avoir,
Dist li peres, par estavoir,
Si arez à plenté monoie,
Çainture d'or et dras de soie:
Ainsi li peres li despont;
Mès la pucele li respont,
Quanques vous dites rien ne vaut,
« Jà n'ere au vilain donée,
« Se cuers ne me faut ».

Cuers ne me faut encore mie,
Que jà à nul jor soie amie

A cel vilain por ses deniers;
S'il a du blé plain ses greniers,
S'a char de bacon crue et cuite,
Si la menjust, je li claim cuite,
Je garderai mon pucelage.
« J'aim miex un chapelet de flors
« Que mauvès mariage ».

Mauvès mariage feroie;
Peres, se le vilain prendoie;
Quar son avoir et sa richece

O'avarisce le cuer li seche;
Mès mon cuer me dit et semont
Que toz li avoirs de cest mont
Ne vaut pas le déduit d'amer.
« Se je sui joliete nus ne m'en doit blasmer ».

Blasmer, bele fille, si fet,
Sachiez que li enfés qui fet
Contre le voloir de son pere,
Sovient avient qu'il le compere.
Pere, je ferai vo voloir,
Mès trop me fet le cuer doloir
Ceste chançons, et me tormente,
« Nus ne se marie qui ne s'en repente ».

50

60

Repente, ce vueil-je bien croire,
Peres, que la chançon soit voire,
Cil se repent qui se marie;
Quar je me sui jà repentie
D'avoir mari ainz que je l'aie:
Li parlers tant fort m'en esmaie,
Que j'en ai tout le cuer mari.
«J'aim miex morir pucele qu'avoir mauvès mari».

Mauvès mari n'aurez-vous pas, Mès fiancier isnel le pas, Dist li peres, le vous covient. Atant ez li vilains qui vient Qui moult avoit le cors poli; Au miex qu'il puet de cuer joli,

90

S'est escriez à haute alaine. « L'avoirs done au vilain fille à Chastelaine ».

Chastelaine fu jà sa mere,

Chastelains est encor son pere,
Mès granz pouretez l'avirone,
Quar por l'avoir que je li done,
Ma-il doné la pucelete:
S'en doi bien dire chançonette,
Quar je n'ai pas le cuer dolant.

« Je prendrai l'oiselet tout en volant ».

En volant l'oiselet prendroie,
Tant est li miens cuers plains de joie,
Dist li vilains, que ne puis dire,
Quant je sa grant biauté remire:
Lors cuide paradis avoir
Qui pore tele Dame done avoir;
Si m'aït Diex, riens ne mesprent.
« Nule riens à bele Dame ne se prent ».

Nule ne se prent à celi
Dont li regars tant m'abeli,
Que son pere le m'a donée;
Rose qui est encolorée
Ne se prent pas à sa color:
Je ne sent ne mal ne dolor,
Com tant qu'il m'en sovient par m'ame.
« Diex com est douz li pensers qui vient de ma
« Dame ».

De ma Dame ai un douz pensser, Dont je ne puis mon cuer oster, Adès i pens en voire ardant, Si vair œil vont mon cuer ardant; Ardant voire, ce est de joie,
Por son douz regart li otroie
Mon cuer, ne partir ne l'en vueil.
« En regardant mont si vair œil
« Donez les maus dont je me dueil ».

100

Je me dueil, se Diex me sequeure,
Quar je ne cuit jà véoir l'eure
Que j'aie de li mon solaz:
Ha! gentiz Prestres Nicholas,
Espousez-nous tost sanz nul plet.
Dist le Prestres, ce fust jà fet,
Mès ne sai quels est l'espousée.
« Veez le la, demandez li se m'amors li agrée ».

Agréez-vous ceste novele,

Dist li Prestres à la pucele,

Que vous doiez prendre et avoir

Cel vilain là por son avoir?

Ele respondi, biaus douz sire:

Je n'ose mon pere desdire,

Mès jà ne li porterai foi.

« Averai-je dont, lasse, mon mari maugré moi ».

Maugré moi voir je l'averai,
Mès jà foi ne li porterai,

120 Sires Prestres, bien le sachiez;
Il ne me chaut que vous faciez,
Dist li Prestres, je vous espouse,
En chantant s'escrie la touse,
De dolant cuer come esbahie:

«Je n'ai pas amouretes à mon voloir, si en sui
« mains jolie».

Aa3

Mains jolie si en serai, Ne jamès jor ne passerai Ne soie sole de plorer. Diex! or i puet trop demorer

150 Mes amis à moi reveoir;
Par tens li porra mescheoir,
Trop lonc tens oubliée m'a:
« S'il ne se haste, mes amis perdue m'a ».

Perdue m'a li miens amis,

Je croi que trop lonc tens a mis

A moi venir reconforter,

Quar li vilains m'en veut porter

Tout maintenant en sa contrée.

Douz amis, vostre demorée

Me fet de duel le cuer partir.

« Au departir d'amoretes doi-je bien morir ».

Morir doi-je bien par reson.

Atant ez-vos en la meson

Son ami qui l'est venuz querre,

Du palefroi mist piet a terre,

Et s'en entra dedenz la sale.

Cele qui ert et tainte et pale,

En chantant li prist à crier:

« Amis, on m'i destraint por vous, et si ne vous

« puis oublier ».

Oublier ne vous puis-je mie,
Que je ne soie vostre amie
Trestoz les jors que je vivrai,
Ne jamès jor ne vous faudrai
Tant com je aie el cors la vie:
Por le vilain crever d'envie,

Chanterai de cuer liement :

« Acolez-moi et besiez doucement, quar li mau,

« d'amer me tient joliement ».

Joliement me tient, amis,
Li maus qui si lonc tens a mis
Mon cuer por vous en grant destrece;
Si com gelée la flor seche,
M'a li vilains adès sechie;
Mès desormès sui raverdie,
Quant lez moi vous sent et acole,
« Mes cuers est si jolis por un poi qu'il ne s'envole».

160

170

180

Vole, mes cuers, o'il de joie,
Or tost, amis, c'on ne vous voie,
Si me montez sor vo cheval;
Se nos aviens passé cel val,
Par tens seriens en vo païs.
Cil qui ne fu pas esbahis,
La monte, et dist tel chançonette;
» Nus ne doit lez le bois aler sanz sa compaï« gnette ».

Compaignete, ne vous anuit,
Quar en tel lieu serons anuit,
Où li vilains n'aura poissance.
Alons souef, n'aiez doutance,
Je chanterai, s'il vous agrée,
J'ai bone amorete trovée,
Or viegne avant cil qui le claime.
« Ainsi doit aler fins cuers qui bien aime».

Qui bien aime, ainsi doit aler. Atant ont véu avaler

Le Chastelain sor son destrier;
Li vilains li fu à l'estrier,
Qui sovent son duel renovele:
Et quant a véu la pucele
Lez son ami, se li deprie:
« Por Dieu tolez-moi quanques j'ai, si me rendez
« m'amie ».

Quar j'en donai moult grant avoir
Avant que l'éusse espousée.

Dont s'est la pucele escriée,
Se li dist un mot par contrere:
Vilains, force le me fist fere,
Si n'est pas droiz que vous m'aiez:
« Pis vous fet la jalousie que li maus que vous
« traiez ».

Vous traiez mal et paine ensamble,
La rage vous tint, ce me samble,
Quant vous à mon pere donastes
L'avoir de qoi vous m'achatastes
Ausi com se fuisse une beste:
Cranche les deux iex de la teste
Vous menjust, et le cuer dedenz.
« Vostre jalousie est plus enragiez que li maus
« des denz ».

Li maus des denz vous puist aerdre,
Ainçois que jamès me puist perdre
Cil qui me tient à son voloir;
Trop m'avez fet le cuer doloir,
Vilains, bien devez avoir honte.
Dont s'escria li filz au Conte,

Le virenli vous covient fere,

220

Cui ceste parole abeli:

«Bele, quar balez et je vos en pri, et je vous

«ferai le virenli».

Et li vilains comence à brere,

Quant la parole a entendue;

Mès riens ne vaut, il l'a perdue.

Cil est entrez dedenz sa terre,

Si ami le venoient querre,

Qui tuit chantoient liement:

« Espringuiez et balez liement, vous qui par

« amor amez leaument».

Leaument vous venons aidier,
Adonc n'ot cure de plaidier
Li vilains quant les a véus,
Fuiant s'en va toz esperdus:
Au Chastelain s'en vint arriere,
Se li a dist à basse chiere,
Fuions-nous-en, sauve la vie.
«La sainte Croiz d'Outremer nous soit hui en aïc».

230 En aide nous puist hui estre
La sainte Croiz au Roi celestre,
Dist cil qui vousist estre aillors;
Fuiant s'en va plus que le cors,
Quar de paor li cuers li tramble,
Toz ses parages i assamble,
Qui li ont dit sanz demorer:
« Vilains, lessiez vostre plorer, si vous prenez
« au laborer ».

Au laborer me covient prendre, Dist li vilains, sanz plus atendre,

260

2 to Et gaaignier novel avoir.

Bien sai que ne fis pas savoir,

Quant me pris à si haut parage,

Et se g'i ai fet mon domage,

Ne m'en blasmez por saint Remi.

« Se j'ai fet ma foliete, nus n'en aura pis de mi».

De mi, ne cuit-je, qu'il ait homme Qui soit mananz de si à Romme A cui il soit pis avenu; Mais encor m'a Diex secoru, Quant revenuz sui en meson: Les vers que j'ai tant violé, « J'ai trové le ni de pie, « Mais li piot n'i sont mie, « Il s'en sont trestuit volé »,

Volé en sont tuit li piot:

C'est-à-dire que tel i ot,

Mien escient, qui les enporte.

Ainsi se plaint et desconforte

Li vilains, or m'en partirai.

De la pucele vous dirai

Qui chantoit de cuer liement:

« Jolietement m'en vois, jolietement ».

Jolietement m'i demaine
Bone amor qui n'est pas vilaine,
Qui du vilain m'a délivrée:
Or sui venue en la contrée
Dont mes amis m'a fet douaire;
S'en doi bien par droit chançon faire,

Quar j'ai toz mes maus trespassez.

270 « J'ai amoretes à mon gré, s'en sui plus joliete
« assez ».

Assez en sui plus joliete.
Au descendre la pucelete
Ot assez Dames et puceles,
Qui chantoient chançons noveles;
Et quant ce vint au congié prendre,
La pucele, sanz plus atendre,
Les avoit à Dieu comandées:
« Agironées depart amors, agironées ».

(\*) Il manque un vers dans le manuscrit.

Explicit la Chastelaine de Saint Gille.

20

### DE SIRE HAIN ET DE DAME ANIEUSE.

#### PAR HUGUES PIAUCELE.

Manuscrit, no 7218.

Hues Piaucele qui trova Cest fablel, par reson prova Que cil qui a fame rubeste, Est garnis de mauvese beste: Si le prueve par cest reclaim D'Anieuse et de sire Hain. Sire Hains savoit bon mestier. Ouar il savoit bien rafetier Les coteles et les mantiaus; Toz jors erent à chavestriaus Entre lui et Dame Anieuse, Qui n'estoit pas trop volenteuse De lui servir à son voloir; Quar quant li preudom veut avoir Porée, se li fesoit pois, Et si estoit tout seur son pois; Et quant il voloit pois mengier, Se li fesoit por engaignier, Un poi de porée mal cuite. Anieuse ert de mal porcuite Vers son Seignor quanqu'ele pot: Quar quant il voloit char en pot, Dont li fesoit-ele rostir, Et toute en la cendre honir,

Por ce qu'il n'en péust gouster. Se vous me volez escouter, Je vous dirai bon helemot: Riens ne vaut se chascuns ne m'ot, Quar cil pert moult bien l'auleluie, 30 Qui por un noiseus le desluie; C'est por noient, n'i faudrai mie. Sire Hains a dit, douce amie, Alez me achater du poisson. Vous en aurez à grant foison, Dist Anieuse, par saint Cire; Mès or me dites, biaus douz sire, Se vous le volez d'eve douce. Et cil qui volentiers l'adouce. Li a dit, mès de mer, amie. Anieuse ne tarda mie, 40 Qui moult fu plaine de mal art. Au pont vient, si trueve Guillart Qui estoit ses cousins germains; Guillart, dist-ele, c'est du mains, Je vueil avoir des epinoches; Mon mari, qui de males broches Ait crevez les iex de la teste, Demande poisson à areste. Et cil qui fu de male part, Li a tornées d'une part, 50 Se li a mis en son platel, Puis les cuevre de son mantel, En sa meson en vint tout droit. Sire Hains, quant venir la voit,

> Li a dit, bien veigniez vous, Dame, Foi que vous devez Notre-Dame,

Est-ce raie, ou chien de mer? L'en faut moult bien à son esmer, Fet Anieuse, sire Hain:

Qui me demandez tel viande?

Qui me demandez tel viande?

Moult est ore fols qui demande

Chose que l'en ne puet avoir:

Vous savez bien trestout de voir

Qu'il a anuit toute nuit plut,

Toz li poissons de là hors put.

Put! fet sire Hains, Dieu merci,

J'en vi ore porter par ci

De si bons dedenz un panier.

Vous en porrez jà tant pledier,
Fet cele qui le het de cuer,
Que je geterai jà tout puer.
Dehait qui le dit s'il nel fet!
Les espinoches tout à fet
A semées aval la cort.
Diex! fet Hains, com tu me tiens cort!
A paines os-je dire mot;
Grant honte ai quant mon voisin m'ot,
One tu me maines si viument.

Que tu me maines si viument.

Ba! si en prenez vengement,
Fet-ele, si vous l'osez fere.
Tais-toi, fame de put afere,
Fet sire Hains, lai moi ester;
Ne fust por ma chose haster
Por aler au marchié demain,
Tu le comperaisses aparmain.
Comperaisse, fet Anieuse!
Par mon chief je vous en di beuse,

Quant vos volez, si comenciez. Sire Hains fu moult corouciez: 90 Un petitelet se porpensse, Après a dit ce que il pensse, Quant fu apoiez sor son coute, Anieuse, fet-il, ç'a coute, Il m'est avis, et si me samble Que jà ne serons bien ensamble, Se nous ne tornons à un chief. Or dites donc derechief, Fet-ele, se vous l'osez fere, A quel chief vous en volez trere. 100 Oil, fet il, bien l'ose dire: Le matinet sans contredire, Voudrai mes braies deschaucier, Et enmi nostre cort couchier; Et qui conquerre les porra, Par bone reson mousterra Qu'il ert sire et dame du nostre. Je l'otroi bien, par saint Apostre,

Fet Anieuse, de bon cuer,

Et se je les braies conquer,

Cui en trerai à tesmoignage?

Nous prendrons en nostre visnage

Un home que nous miex amon.

Je l'otroi bien, prenons Symon,

Et ma comere dame Aupais;

Que qu'il aviegne de la pais,

Cil dui garderont bien au droit.

Hucherai les je orendroit?

Diex! fet Hains, com tu es hastiue;

Or cuides bien que jà soit tiue

La baillie de no meson;
Ainz auras de moult fort poison
Béu, foi que doi saint Climent,
Moult va près que je ne coment.
Comencier, fet dame Anieuse,
Je sui assez plus covoiteuse
Que vous n'estes del comencier.
Or n'i a fors que del huchier
Noz voisins, certes ce n'a mon.

- Quar venez avant, biaus compere,
  Et si amenez ma comere,
  S'orrez ce que nous volons dire.
  Je l'otroi bien sanz contredire,
  Fet Symons debonerement.
  Adonc s'en vindrent esraument,
  Si s'assieent l'un delez l'autre.
  Sire Hains, l'un mot après l'autre,
  Lor a contée la reson,
- Porqoi la bataille doit estre.
  Ha! fet Symons, ce ne puet estre
  Que vous ainsi vous combatez.
  Anieuse dist, escoutez,
  Li plais est pris en tele maniere
  Que nus n'en puet aler ariere,
  Foi que doi au baron saint Leu;
  Je vueil que soiez en no leu,
  Si ferons que fere devons.
- Je ne vos porroie achoisier, Ne acorder, ne apesier,

Ainz aurez esprové voz forces, Or garde bien que tu ne porces Aníeuse, se ton poing non. Sire Hain, je vous di par non, Gardez bien que vous ne porciez Nule chose dont vous faciez Vo fame mal, fors de voz mains.

Fet sire Hains, non ferai-gié;
Mès or nous donez le congié
De no meslée comencier,
Il n'i a fors del deschaucier
Les braies dont la noise monte.
Que vous feroie plus lonc conte?
Les braies furent deschaucies,
Et enz enmi la cort lancies,
Chascuns s'apresta de combatre;

Jà lor verra lor os debatre,
Sire Symons qui le parc garde.
Ainz que Hains s'en fust donez garde,
Le fiert Anieuse à plains braz.
Vilains, dist-ele, je te haz;
Or me garde ceste alemite.
Ha! dist Hains, très orde traïtre,
M'es-tu jà venue ferir;
Je ne porroie plus souffrir,
Puisque tu m'as avant requis;

180 Mès si m'aït Sainz Esperis,
Je te ferai male nuit trere.
Par bieu je ne vous doute guere,
Fet cele, por vostre manace;
Puisque nous somes en la place,

Bb

III.

Face chascuns du pis qu'il puet.
A cest mot sire Hains s'esmuet,
D'ire et de mautalent espris;
La cort fu granz et li porpris,
Bien s'i pooit-l'en retorner:

Son baron por li domagier,
Onques ne se vout esmaier,
Ainz li cort sus à plain eslais.
Huimès devendra li jeus lais,
Quar sire Hains sa fame ataint
Si grant cop que trestout li taint
Le cuir, sor le sorcil en pers.
Anieuse, dist-il, tu pers,
Or t'ai ta colée rendue.

Cele ne fu mie esperdue,
Ainz li cort sus isnelement,
Se li done hastivement
Un cop par deseur le sorcil,
Qu'a poi que delez un bercil
Ne l'abati trestout envers.
Trop vous estiiez descouvers,
Fet Anieuse, ceste part;
Puis a esgardé d'autre part,
S'a véu les braies gesir,
Hastivement les cort sesir.

210 Hastivement les cort sesir,
Si les lieve par le braicel.
Et li vilains par le tuiel (\*)
Les empoigne par moult grant ire:
Li uns sache, li autres tire,

<sup>(\*)</sup> Il y a tiivel dans le manuscrit.

La toile desront et despiece,
Par la cort en gist maint piece;
Par vive force jus les metent,
A la meslée se remetent.
Hains fiert sa fame enmi les denz
Tel cop, que la bouche dedenz
Li a toute emplie de sanc;
Tien ore, dist sire Hains, anc,
Je cuit que je t'ai bien atainte,
Or t'ai-je de deux colors tainte:
J'aurai les braies toutes voies.
Dist Anieuse, ainz que tu voies
Le jor de demain au matin,
Chanteras-tu d'autre Martin,
Que je ne te pris deux mellenz:

220

Filz à putain, vilainz pullenz,
Me cuides-tu avoir sorprise?
A cest mot de grant ire esprise,
Le fiert Anieuse esraument,
Li cops vint par grant mautalent,
Que dame Anieuse geta;
Delez l'oreille l'acosta,
Que toute sa force i emploie.
A sire Hains l'eschine ploie,
Quar del grant cop moult se detort:

Vilains, dist-ele, tu as tort,

Qui ne me lais les braies prendre.

Fet sire Hains, or puis aprendre

Que tu ne m'espargnes noient;

Mès se par tens ne le te rent

Sire Hains, dont li faille Diex:

Or croist à double tes granz diex,

Quar je te tuerai ancui.
Anieuse respondi, qui
Tuerez vous, sire vilains?

250 Se je vous puis tenir aus mains,
Je vous ferai en mon Dieu croire,
Vous ne me verrez jà recroire,
Ainz morras ainçois que m'eschapes.
Tien or ainçois ces deux soupapes,
Fet sire Hains, ainz que je muire,
Je le te metrai moult bien cuire,
Se j'en puis venir au desus.
A cest mot se recorent sus,
Si s'entredonent moult granz caus:
260 Sire Hains fu hastis et chaus,

Sire Hains fu hastis et chaus,
Qui del ferir moult se coitoit;
N'en pot mès, quar moult se hastoit.
Anieuse qui pas nel' doute,
De deux poins si forment le boute,
Que sire Hains va chancelant.
Que vous iroie-je contant?
Tout furent sanglent lor drapel,
Quar maint cop et maint hatipel
Se sont doné por grant aïr.

Qui n'ert pas petite, ne manche;
Sire Hains autor de la hanche
L'abat si durement sus coste,
Qu'à poi ne li brise une coste.
Cele chose forment li grieve;
Mès Anieuse se relieve,
Un petit s'est arriere traite.
Aupais le voit, si se deshaite,

.

Qui le parc garde o son baron : 280 Ha! por Dieu, fet-ele, Symon, Quar parlons ore de la pès. Ce dist Symon, lai-moi en pès, (\*) . . . trait or, saint Bertremiex . . . . s'Anieuse en fust au miex, Que tu m'en priaisses aussi; Non féisses par saint Forsi, Tu ne m'en priaisses à piece • Or atent encore une piece, Tant que li uns le pis en ait, Autrement n'auront-il jà fait, 290 Souffrir te convient se tu veus. Cil refurent jà percheus, Qui erent en moult grant destresce; Hains tient sa fame par la trece, Et cele qui de duel esprent, Son baron par les chevex prent, Si le sache que tout l'embronche. Aupais le voit, en haut s'esfronche Por enhardir dame Anieuse. 500 Quant Symons a choisi s'espeuse, Et l'esme qu'ele li a fete: Aupais, dist-il, tu es meffete, A poi que ferir ne te vois, Se tu fez plus oïr ta vois, Dès que li uns en soit au miex,

Cele se tut qui le cremi. Tant ont feru et escremi

Tu le comperras par mes iex;

<sup>(\*)</sup> Le manuscrit est déchiré en cet endroit.

Cil qui se combatent ensamble,

Que li contes dit, ce me samble,
Qu'Anieuse le pis en ot;
Quar sire Hains à force l'ot
Reculée encontre une treille.
En coste avoit une corbeille,
Anieuse i chéi arriere,
Quar à ses talons par derriere
Estoit, si ne s'en donoit garde:
Et quant sire Hains la regarde,
S'en a un poi ris de mal cuer;

Anieuse, fet-il, ma suer,
Tu es el paradis Bertran,
Or pués-tu chanter de Tristran,
Ou de plus longue, se tu sez;
Se je fusse autressi versez,
Tu me tenisses jà moult cort.
Atant vers les braies s'en cort,
Si les prist, et si les chauça;
Vers sa fame se radreça,
Oui en la corbeille ert versée.

Ne fust Symons qui li escrie,
Fui toi, musart, n'en tue mie,
Bien voi que tu es au desus.
Anieuse veus-en tu plus,
Fet Symons qui la va gabant?
Bien a abatu ton beubant
Sire Hains par ceste meslée.
Seras-tu mès si emparlée
Com tu as esté jusqu'à ore?

340 Sire, foi que doi saint Grigoire,

Fet cele, ne fusse hui lassée,
Se je ne fusse ci versée;
Mès or vous proi par amistez,
Biaus sire, que vous m'en getez.
Fet Symons, ainz qu'isses issi,
Fianceras orendroit ci
Que tu jamès ne mefferas,
Et que en la merci seras
Sire Hains à toz les jors mès,
Et que tu ne feras jamès

Chose nule qu'il te deffenge.

Ba! Deable, et s'il me ledange,

Fet Anieuse, ne cort seure,

Et j'en puis venir au deseure,

Ne me deffenderai-je mie?

Escoute, de ceste anemie,

Fet Symons, qu'ele a respondu,

Aupais, en as-tu entendu?

O'il voir, sire, bien l'entent.

360 Anieuse, je te blastent

Que tu respons si fetement,
Quar tu vois bien apertement
Que tu ne pués plus maintenant,
Si te covient d'ore en avant
Fere del tout à son plesir,
Quar de ci ne pués-tu issir
Se par son comandement non.
Anieuse respondi, non,
Conseilliez-moi que je ferai.

Par foi, dit Aupais, non ferai, Que tu ne m'en croiroies mie. Si ferai, bele douce amie,

Je m'en tendrai à vostre esgart.
Or t'estuet-il, se Diex me gart,
Orendroit fiancier ta foi,
Je ne sai se ce ert en foi,
Mès toutes voies le feras,
Que tu ton baron serviras
Si com preude fame doit fere,

Ne jamès por nul mal afere
Ne te dreceras contre lui.
Anieuse dist san delui,
Par foi, bien le vueil créanter,
Por que je m'en puisse garder,
Ainsi en vueil fere l'otroi.
A cest mot en risent tuit troi,
Sire Hains, Symons et Aupais.
Toutes voies firent la pais,
De la corbeille la geterent,

Moult sovent s'est clamée lasse.

Mais Diex i mist tant de sa grace,

Que puis cele nuit en avant,

Onques ne s'ala percevant

Sire Hains qu'el ne li féist

Trestout ce qu'il li requéist:

De lui servir s'avolontoit,

Et por ce que les cops doutoit,

Nel' desdisoit de nule chose.

Si vous di bien à la parclose,

Nel' desdisoit de nule chose.

400 Si vous di bien à la parclose,
En fu à sire Haim moult bel.
Ainz que je aie cest fablel
Finé, vous di-je bien en foi,
Se voz fames mainent bufoi

Deseur vous nul jor par male art, Que ne soiez pas si musart Que vous le souffrez longuement; Mès fetes ausi fetement Come Hains fist de sa moillier,

- 410 Qui ainc ne le vout adaingnier,
  Fors tout le mains que ele pot,
  Dusques à tant que il li ot
  Batu et les os et l'eschine.
- 414 Tout issi cis fabliaus define.

Explicit de sire Hains et de Dame Anieuse.

# ESTULA.

Manuscrits, nos 7218, et 1830 de Saint Germain.

It estoient jadis dui frere
Sanz conseil de pere et de mere,
Et tout sanz autre compaignie;
Pouretez fu bien lor amie,
Quar sovent fu en lor compaingne,
Et c'est la riens qui plus mehaingne
Cels entor qui ele se tient,
Nus si granz malages ne vient.
Ensamble manoient andoi
Li frere, dont dire vous doi.
Une nuit furent moult destroit
De soif, et de fain et de froit;
Chascuns de ces mans sovent tient
A cels qui povretez maintient.

10

30

40

Un jor se pristrent à pensser Coment se porroient tensser Vers povretez qui les apresse; Sovent lor fet sentir mesese. Uns moult renomez riches hon

Manoit moult près de lor meson:
Cil sont povres, li riches fols
En son cortil avoit des chols,
Et en l'estable des brebis,
Andui se sont cele part mis.
Povretez fait maint homme fol:
Li uns prent un sac à son col,
L'autres un coutel en sa main,
Ambedui se sont mis au plain.
L'uns entre el cortil maintenant,
Puis ne vait gueres atardant

Puis ne vait gueres atardant,
Des chols trencha par le cortil:
L'autres se trest vers le bercil
Por l'uis ouvrir: tant fet qu'il l'uevre,
Avis li est que bien vait l'uevre,
Tastant vait le plus cras mouton.
Mais adonc encor seoit-on
En l'ostel, si c'on tresoï
L'uis du bercil, quant il l'ouvri.
Li preudom apela son fil,
Va véoir, dist-il, el cortil,
Oue il n'i ait rien, se bien non.

Va véoir, dist-il, el cortil,
Que il n'i ait rien, se bien non,
Apele le chien de meson.
Estula avoit non li Chiens;
Mès de tant lor avint-il biens
Que la nuit n'ert mie en la cort.
Et li vallés prenoit escout,

L'uis devers la cort ouvert a, Et crie, Estula, Estula. Et cil du bercuel respondi, 50 Oil voirement sui-je ci. Il fesoit moult obscur et noir, Si qu'il nel' pot apercevoir Celui qui si respondu a: En son cuer bien por voir cuida Que li Chiens éust respondu. N'i a puis gueres atendu, En la meson droit s'en revint, Grant paor ot quant il i vint. Qu'as-tu, biau fils, ce dist li pere? 60 Sire, foi que je doi ma mere, Estula parla or à moi. Qui, nostre chien? voire par foi, Et se croire ne m'en volez, Huchiez le errant, parler l'orrez. Li preudom maintenant s'en cort Por la merveille, entre en la cort, Et hucha Estula, son chien. Et cil qui ne s'en gardoit rien, Li dist, voirement sui-je çà. Li preudom grant merveille en a. 70 Par toz sains et par totes saintes, Filz, j'ai oi merveilles maintes, Onques mès n'oï lor pareilles: Va tost, si conte ces merveilles Au Prestre, si l'amaine o toi, Et li di qu'il aport o soi L'estole et l'eve benéoite.

Cil au plustot qu'il puet, s'esploite

110

Tant, qu'il vint en l'ostel au Prestre.

Ne demora gueres en l'estre,
Vint au Provoire isnelement:
Sire, dist-il, venez vous ent
En meson oïr granz merveilles,
Onques n'oïstes lor pareilles;
Prenez l'estole à vostre col.
Dist le Prestre, tu es tout fol,
Qui or me veus là fors mener,
Nus piez sui, n'i porroie aler.
Et cil li respont sanz delai,

Si ferez, je vous porterai.
Li Prestres a prise l'estole,
Si monte sanz plus de parole
Au col celui, et il s'en va
La voie: si come il vint là,
Qu'il voloit aler plus briefment,
Par le sentier tout drois descent,
Là où cil descendu estoient,
Qui lor viande porchaçoient.
Cil qui les chols aloit coillant,

Le Provoire vit blanchoiant,
Cuida que ce fust son compaing
Qui aportast aucun gaaing,
Se li demanda par grant joie,
Aportes-tu riens? Par foi, oie,
Fait cil qui cuida que ce fust
Son pere qui parlé éust.
Or tost, dist-il, gete le jus,
Mes coutiaus est bien esmolus,
Je le fis ier moudre à la forge,
Jà aura copée la gorge.

Et quant li Prestres l'entendi, Bien cuida c'on l'éust trahi; Du col celui est jus saillis, Si s'enfuit trestoz esmaris; Mès son soupeliz ahocha A un pel, si qu'il remest là, Qu'il n'i osa pas tant ester, Qu'il le péust du pel oster. Et cil qui les chols ot coillis,

- Ne fu mie mains esbahis
  Que cil qui por lui s'enfuioit,
  Si ne savoit que il avoit;
  Et neporquant si va-il prendre
  Le blanc que il vit au pel pendre,
  Si sent que c'est uns soupelis.
  Atant ses freres est saillis
  Du bercil à tont un mouton,
  Si apela son compaignon
  Qui son sac avoit plains de chols.
- Ne voudrent plus lonc conte fere,
  Andui se sont mis el repere
  Vers lor ostel qui lor fu prest.
  Lors a cil moustré son conquest,
  Q'ot gaaignié le soupelis;
  Si ont assez gabé et ris,
  Que li rires lor fu renduz,
  Qui devant lor fu deffenduz.
  En petit d'eure Diex labeure,
- 140 Tels rit au main qui au soir pleure, Et tels est au soir corouciez,
- 142 Qui au main est joianz et liez.

Explicit d'Estula.

20

# DES TROIS AVUGLES DE COMPIENGNE.

PAR CORTEBARBE.

Manuscrits, nos 7218 et 7615.

U<sub>NE</sub> matere ci dirai D'un fablel que vous conterai: On tient le menestrel à sage, Qui met en trover son usage De fere biaus dis et biaus contes C'on dit devant Dus, devant Contes. Fablel sont bon à escouter, Maint duel maint mal font mesconter, Et maint anui et maint meffet. CORTEBARBE a cest fablel fet, Si croi bien qu'encor l'en soviegne. Il avint jà defors Compiegne Trois avugle un chemin aloient Entre eus, ni uns garçon n'avoient Qui les menast ne conduisist, Ne le chemin lor apresist; Chascuns avoit son hanepel, Moult povre estoient lor drapel, Quar vestu furent pourement: Tout le chemin si fetement S'en aloient devers Senlis. Uns Clers qui venoit de Paris, Qui bien et mal assez savoit, Escuier et sommier avoit,

Et bel palefroi chevauchant. Les awgles vint aprochant, Ouar grant ambléure venoit, Si vit que nus ne les menoit; Si pensse que aucuns n'en voie Coment alaissent-il la voie. Puis dist, el cors me fiere goute, Se je ne sai s'il voient goute. Li awgle venir l'oïrent, Erraument d'une part se tindrent, Si s'escrient, fetes-nous bien, Povre somes sor toute rien: Cil est moult povres qui ne voit. Li Clers esraument se porvoit, Oui les veut aler falordant; Vez ici, fet-il, un besant Que je vous done entre vous trois. Diex vous le mire et sainte Croiz, Fet chascuns, ci n'a pas don lait, Chascuns cuide ses compains l'ait. Li Clers maintenant s'en départ, Puist dist qu'il veut vir lor départ : Esraument à pié descendi, Si escouta et entendi Coment les awgle disoient, Et coment entr'eus devisoient. Li plus mestres des trois a dit, Ne nous a or mie escondit Qui à nous cest besant dona, En un besant moult biau don a. Savez, fet-il, que nous ferons,

Vers Compiegne retornerons,

50

40

50

Grant tens a ne fumes aaise, Or est bien droiz que chascuns s'aise. Compiegne est de toz biens plentive.

Com ci a parole soutive,
Chascuns des autres li respont,
C'or éussons passé le pont!
Vers Compiegne sont retorné,
Ainsi come il sont atorné;
Moult furent lié, baut et joiant.
Li Clers les va adès sivant,
Et dist que adès les sivra
De si adonc que il saura
Lor fin. Dedenz la vile entrerent,

C'on crioit parmi le chastel,
Ci a bon vin frés et novel,
Ça d'Auçoire, ça de Soissons,
Pain et char, et vin et poissons;
Ceens fet bon despendre argent,
Ostel i a à toute gent,
Ceens fet moult bon herbregier.
Cele part vont tout sanz dangier,
Si s'en entrent en la meson;

Si s'en entrent en la meson;

Li borgois ont mis à reson,

Entendez ça à nous, font-il,

Ne nous tenez mie por vil

Se nous somes si povrement:

Estre volons priveement,

Miex vous paieront que plus cointe,

Ce li ont dit, et li acointe,

Quar nous volons assez avoir.

L'ostes pensse qu'il dient voir,

Si fete gent ont deniers granz, D'aus aaisier fu moult engranz, 90 En la haute loge les maine: Seignor, fet-il, une semaine Porriez ci estre bien et bel, En la vile n'a bon morsel Que vous n'aiez si vos volez. Sire, font-il, or tost alez, Si nous fetes assez venir. Or m'en lessiez dont convenir, Fet li borgois, puis si s'en torne.

De cinq més pleniers lor atorne 100 Pain, et char, pastez et chapons, Et vins, mès que ce fu des bons: Puis si lor fist là sus trametre, Et fist du charbon el feu metre; Assis se sont à haute table. Li vallés au Clers en l'estable Tret ses chevaus, l'ostel a pris: Li Clers qui moult ert bien apris Et bien vestuz et cointement,

Avoec l'oste moult hautement 110 Sist au mengier la matinée, Et puis au souper la vesprée. Et li awgle du solier Furent servi com Chevalier: Chascuns grant paticle menoit, L'uns à l'autre le vin donoit : Tien, je t'en doing, après m'en done. Cis crut sor une vingne bone. Ne cuidiez pas qu'il lor anuit, 120

Ainsi jusqu'à la mienuit

Furent en solaz sanz dangier.
Li lit sont fet, si vont couchier
Jusqu'au demain qu'il fu bele eure;
Et li Clers tout adès demeure,
Por ce qu'il veut savoir lor fin.
Et l'ostes fu levez matin
Et son vallés, puis si conterent
Combien char et poisson cousterent:
Dist li vallés, en vérité,

- Ont bien cousté plus de dix saus,
  Tant ont-il bien éu entre aus.
  Li Clers en a cinq sols pour lui.
  De lui ne puis avoir anui,
  Va là sus, si me fai paier.
  Et li vallés sanz delaier
  Vint aus awgles, si lor dist
  Que chascuns errant se vestit,
  Ses sires veut estre paiez.
- Quar moult très bien li paierons:
  Savez, font-il, que nous devons?
  Oïl, dist-il, dix sols devez,
  Bien le vaut: chascuns s'est levez,
  Tuit troi sont aval descendu.
  Li Clers a tout ce entendu,
  Qui se chauçoit devant son lit.
  Li troi awgles à l'oste ont dit:
  Sire, nous avons un besant,
- 150 Je croi qu'il est molt bien pesant, Quar nous en rendez le sorplus, Ainçois que du vostre aions plus.

Volentiers, li ostes respont.

Fait li uns, quar li baille dont,
Liquels l'a? be! je n'en ai mie;
Dont l'a Robers barbe florie?

Non ai, mès vous l'avez, bien sai:
Par le cuer bieu mie n'en ai.
Liquels l'a dont? tu l'as, mès tu.

Dist li ostes, Seignor truant,
Et mis en longaingne puant
Ainçois que vous partez de ci.
Il li crient por Dieu merci:
Sire, moult bien vous paierons.
Donc recomence lor tençons.
Robers, fet l'uns, quar li donez
Le besant devant nous menez,
Vous le reçustes premerains.

Mès vous qui venez daarains,

Mès vous qui venez daarains,
Li bailliez, quar je n'en ai point.
Or sui je bien venuz à point,
Fet li ostes, quant on me truffe:
L'un va doner une grant buffe,
Puis fait aporter deux lingnas.
Li Clers qui fu à biau harnas,
Qui le conte forment amoit,
De ris en aise se pasmoit.
Quant il vit le ledengement,

A l'oste vint isnelement,
Se li demande qu'il avoit,
Quel chose ces gens demandoit.
Fet l'ostes, du mien ont éu
Dix sols c'ont mangié et béu,

200

Si ne m'en font fors escharnir; Mais de ce les vueil bien garnir, Chascuns aura de son cors honte. Ainçois le metez sor mon conte, Fet li Clers, quinze sols vous doi,

Mal fet povre gent fere anoi.
L'oste respont, moult volentiers,
Vaillanz Clers estes et entiers.
Li awgle s'en vont tout cuite.
Or oiez come fete refuite
Li Clers porpenssa maintenant;
On aloit la messe sonant,
A l'oste vint, si l'aresone.
Ostes, fet-il, vostre persone
Du moustier dont ne conissiez?

Ces quinze sols bien li croiriez,
Se por moi les vos voloit rendre?
De ce ne sui mie à aprendre,
Fet li borgois, par saint Silvestre,
Que je croiroie nostre Prestre,
S'il voloit, plus de trente livres.
Dont dites j'en soie delivres,
Esraument com je revendrai,
Au moustier paier vous ferai.
L'ostes le comande esraument,
Et li Clars ensi fetement

Et li Clers ensi fetement
Dist son garçon qu'il atornast
Son palefroi, et qu'il troussast
Que tout soit prest quant il reviegne;
A l'oste a dit que il s'en viegne.
Anbedui el moustier en vont,
Dedens le chancel entré sont;

Li Clers qui les quinze sols doit, A pris son oste par le doit, Si l'a fet delez lui assir.

Puis dist je n'ai mie loisir
De demorer dusqu'après messe;
Avoir vos ferai vo promesse,
Je l'irai dire qu'il vous pait
Quinze sols trestout entresait
Tantost que il aura chanté.
Fetes-en vostre volenté,
Fet li borgois qui bien le croit.
Li Prestres revestuz estoit,
Qui maintenant devoit chanter.

Qui bien sot dire sa reson,
Bien sanbloit estre gentiz hon;
N'avoit pas la chiere reborse.
Douze deniers tret de sa borse,
Le Prestre les met en la main:
Sire, fet-il, por saint Germain,
Entendez çà un poi à mi.
Tuit li Clers doivent estre ami,
Por ce vieng-je près de l'autel.

240 Je giut anuit à un ostel
Chiés à un borgois qui moult vaut:
Li douz Jhesu Criz le consaut,
Quar preudom est et sanz boisdie;
Mès une cruel maladie
Li prist ersoir dedenz sa teste,
Entrués que nous demeniens feste,
Si qu'il fu trestoz marvoiez.
Dieu merci, or est ravoiez,

Mès encore li deut li chiez;

Si vous pri que vous li lisiez,
Après chanter, une Evangille
Desus son chief. Et par saint Gille,
Fet li Prestres, je li lirai.
Au borgois dist, je le ferai
Tantost com j'aurai messe dite.
Dont en claime-je le Clers cuite,
Fet li borgois, miex ne demant.
Sire Prestre, à Dieu vous comant,
Fet li Clers, adieu, biaus douz mestre.

Li Prestres à l'autel va estre,
Hautement grant messe comence,
Par un jor fu de Diemenche,
Au moustier vindrent moult de genz.
Li Clers qui fu et biaus et genz,
Vint à son oste congié prendre;
Et li borgois, sanz plus atendre,
Dusqu'à son ostel le convoie.
Li Clers monte, si va sa voie,
Et li borgois tantost aprés

De ses quinze sols recevoir:

Avoir les cuide tout por voir.

Enz el chancel tant atendi,

Que li Prestres se devesti,

Et que la messe fu chantée.

Et li Prestres, sanz demorée,

A pris le livre et puis l'estole,

Si a huchié sire Nichole:

Venez avant, agenoilliez.

De ces paroles n'est pas liez

280

Li borgois, ainz li respondi, Je ne ving mie por ceci, Mès mes quinze sols me paiez. Voirement est-il marvoiez, Dist li Prestres, nomini Dame, Aidiez à cest preudome à l'ame, Je sai de voir qu'il est dervez. Oez, dist li borgois, oez Com cis Prestres or m'escharnist, Por poi que mes cuers du sens n'ist, Quant son livres m'a ci tramis. Je vous dirai, biaus douz amis, Fet li Prestres, coment qu'il praingne, Tout adès de Dieu vous souviegne, Si ne poez avoir meschief: Li livre li mist sor le chief, L'Evangille li voloit dire. Et li borgois comence à dire, J'ai en meson besoingne à fere, Je n'ai cure de tel afere, Mais paiez-moi tost ma monoie. Au Prestre durement anoie, Toz ses paroschiens apele, Chascuns entor lui s'atropele; Puis dist, cest home me tenez, Bien sai de voir qu'il est dervez. Non sui, fet-il, par saint Cornille, Ne par la foi que doi ma fille, Mes quinze sols me paierez,

290

300

Jà ainsi ne me gaberez.

Prenez-le tost, le Prestre a dit.
Li paroschiens sanz contredit

Le vont tantost moult fort prenant, Les mains li vont trestuit tenant, Chascuns moult bel le reconforte. Et li Prestres le livre aporte, Se li a mis deseur son chief, L'Evangille de chief en chief Li lut, l'estole entor le col, Mès à tort le tenoit por fol; 120 Puis l'esproha d'eue benoite. Et li borgois forment covoite Qu'à son ostel fust revenuz. Lessiez fu, ne fu plus tenuz; Li Prestres de sa main le saine, Puis dist, avez esté en paine. Et li borgois s'est toz cois teus, Corouciez est et moult honteus De ce qu'il fu si atrapez, 330 Liez fu quant il fu eschapez; A son ostel en vint tout droit. CORTEBARBE dist orendroit C'on fet à tort maint home honte.

334 Atant definerai mon conte.

Explicit des trois Awugles de Compiengne.

### LE CHEVALIER

## QUI FAISOIT PARLER LES CONS ET LES CULS.

#### PAR GARIN.

Manuscrits, nos 7218, 7615, N. 2 de Notre-Dame, et 1830 de Saint Germain.

FLABEL sont or molt encorsé, Maint deniers en ont enborsé Cil qui les content et les portent: Quar grant confortement raportent As enovrez et as oiseus, Quant il n'i a genz trop noiseus; Et nes à ceus qui sont plain d'ire, Se il oent bon flabeau dire: Si lor fait-il grant alegance Et oublier duel et pesance, 10 Et mauvestie et penssement. Ce dist GUERINS qui pas ne ment, Qui d'un Chevalier nous raconte Une aventure en icest conte, Qui avoit merveilleus éur, Et ge vos di tot asséur Que il faisoit les cons parler Quant il les voloit apeler: Li cus qui ert en l'archepel, Respondist bien à son apel. 20 Icist éurs li fu donez En cel an qu'il fu adoubez :

50

Si vos dirai com il avint.

Li Chevaliers povres devint
Ainz que il fust de grant aaige,
Por quant s'el tenoit-l'en à saige,
Mais n'avoit ne vignes, ne terres.
En tornoiemenz et en guerres
Estoit trestote s'atendance,
Ouar bien savoit ferir de lance:

Quar bien savoit ferir de lance;
Hardis estoit et combatanz,
Et en granz estors embatanz.
Adonc avint en cel tempoire,
Si com lisant truis en l'estoire,
Que les guerres partot failloient;
Nule gent ne s'entr'assailloient,
Et li tornoi sont defendu,
Si ot le sien tot despendu.
Li Chevaliers en cest termine,

Ne li remaint mantel d'ermine,
Ne sercot, ne chape forree,
Ne d'autre avoir une danrée,
Que trestot n'éust mis en gaige:
De ce nel' tieng-je pas à saige,
Quant son hernois a engagié,
Et trestout béu et mengié.

En un chastel iert sejornans,
Qui moult fu chiers et despandans,
Ainsis come seroit Provins,
Si bevoit souvent de bons vins.
Iluec fu lonc tens à sejour:
Tant que il avint à un jour
C'on cria un tornoiement
Par le païs communement,

Que tuit allassent sans essoigne
Droit à la Haie en Touraine.
Là devoit estre fort et fier.
De ce fu liez li Chevalier,
Quant il entendi la novele.
Huet son escuier apele,
Et li raconte la novele,

60

70

Huet son escuier apele,
Et li raconte la novele,
Qui li fu avenans et bele,
Dou tornoi qu'à la Haie iert.
Et dit Hues, à vous qu'afiert
De parler de tornoiement?
Jà sont tuit votre garnement
Engagié pour nostre despanse.
Dist li Chevaliers; car en pance,
Huet, dist-il, se tu bien veuz,
Toz dis bien consoillier me seuz,
Moult me fust miex se te créusse.
Or fai si coment je r'éusse
Mes garnemens sanz demorance,

Or fai si coment je r'éusse Mes garnemens sanz demorance, Et si fei aucune chevance, La meillor que tu porras fere: Sanz toi n'en saroie à chief trere.

Huet voit que fere l'estuet,
Si s'en chevist au miex qu'il puet;
Le palefroi son signor vent,
80 C'onques n'en fist autre convent:
Ainz s'en est aquité très bien,
Si qu'à paier ne lessa rien.
Toz a les gaiges en sa main,
Et quant ce vint à lendemain,
Andui se mistrent à la voie,
Que nus nes sieut ne ne convoie,

Et chevauchent par une lande. Li Chevaliers Huet demande Coment avoit éu ses gages.

Et Hues qui moult estoit sages,
Li a dit: sire, par ma foi,
J'ai vendu vostre palefroi,
Que autrement ne povoit estre;
Or n'en menrez cheval en destre,
Que que vous faciez en avant.
Combien as-tu de remenant,
Huet, ce dit li Chevaliers?
Par foi, sire, douze deniers
Avommes sanz plus à despendre.

Donc n'avons-nous mestier d'atendre,
Fait le Chevalier, se me samble.
Endui vont chevauchant ensamble,
Et quant il ont grant voie alée,
Si entrent en une valée;
Li Chevalier erra penssant,
Et Hue chevaucha avant
Sor son roncin grant aléure,
Tant que il vint par aventure
En un prez, lez une fontaine

Qui moult iert bele, clere et saine:
Tout entour avoit arbrissiax
Vers et foillus, et grans et biax,
Li arbrissel moult bel estoient.

En la fontaine se baignoient Trois puceles preuz et senées, Qui de biauté sembloient fées; Lor robes à tout lor chemises Orent desoz un arbre mises Du bout de la fontaine en haut.
Près fu de midi, si fist chaut.
Les robes valent un trésor,
Bastues estoient à or,
Si riches ne furent véues.

Quant Hues voit les fames nues, Qui tant avoient les chars blanches, Les cors bien faiz, les bras, les hanches, Cele part vet à esperon, Si ne lor dit ne ho ne non, All (1997) Ainsois a les robes saisies,

Quant voient que lor robe emporte,
La plus mestre se desconforte,
Que molt s'en vait grant aléure
Cil qui de remanoir n'a cure.
Les puceles moult se doulousent,
Crient, et dementent, et plourent.
Einsis com se vont dementant,
Ez vos le Chevaliers venant,
Qui après l'escuier s'en va.

Atant l'une d'eles parla,

Et dit, je voi le Chevalier,

Le Seignor au mal escuier

Qui nos robes nous a tolues,

Et nos a laissiées totes nues.

Or li prions sanz plus atendre

Qu'il nous face nos robes rendre,

S'il est prodons, il le fera.

Atant la plus mestre parla, Si li conta lor mesestance. Li Chevaliers en ot pesance,

150

180

Des puceles ot grant pitié.
Lors son cheval a tant coitié
Que Huet ataint, si li dist:
Baille ça tost, se Diex t'aïst,
Ses robes, nes emporte mie,
Que ce seroit grant vilonie,
De faire à ces puceles honte.

Or tenez d'autre chose conte,
Dist Hues, et ne soyez yvres,
Les robes valent bien cent livres;
Car onques plus riches ne vi.
Devant quatorze ans et demi
Ne gaaignerez-vos autretant,
Tant sachiez aler tornoiant.

Ne me chaut, dit li Chevalier,
Ge les reporterai arrier,
Lor robes, coment qu'il en praingne;
Je n'ai cure de tel gaaingne,
Je n'en venroie jà en pris.

A bon droit iestes vos chetis,
Se dist Hues par mal talent.
Li Chevalier les robes prent,
Et est revenuz aus puceles
Qui tant ierent vaillans et belles,
Si lor a lor robes rendues,
Et eles se sont lués vestues,
Car à chascune estoit moult tart.

Atant li Chevaliers s'en part,
Et s'en est retornez arriere.
L'une des puceles premiere
Parole as autres, si lor dist:
Damoiselles, se Dex m'aïst,

Cils Chevaliers est moult cortois, Si m'aït Diex et sainte Fois: Je croi que il soit de bon leu. Je croi qu'il soit hardiz et preu, Se ne fust sa grant cortoisie, Par mauvestié ou par folie Il éust noz robes vendues,

Ainz qu'il les nous éust rendues;
Il en éust assez deniers.
Et sachiez que franz Chevaliers
Est-il et plains de cortoisie,
Et nous avons fait vilonnie,
Quant riens ne li avons doné
Dont il nous doie savoir gré,
Qu'il est si poures qu'il n'a rien:
Rapelons-lou, s'el paions bien,
Nule n'en soit avere ne chiche,
Mais faisons le poure home riche.

Les autres li ont creanté.

Le Chevalier ont rapellé,

Et il retorne maintenant.

La plus mestre parla avant
Qui des autres en ot l'otroi:
Sire, fet-ele, par ma foi
Ne volons pas, quar il est droiz,
Que vous ainsi vous en partois:
Richement nous avez servies,
Rendues nous avez les vies,
Si avez fait que moult prudon,
Et je vous donrai riche don,
Et sachiez que jà n'i faudrés;
Jamais n'irez ne loing ne prés

210

Que tous li mons ne vous conjoie, Et c'on ne face de vous joie; Et si vous habandonneront La gent trestot quanqu'il aront: Ytex sera le vostre éur,

De ce soiez tous asséur,

Ne poez mais avoir pouerte.

Dame, ci a riche deserte,

Fait li Chevaliers, granz merciz.

Li miens dons ne r'iert pas petiz,

Fait l'autre pucele en aprés;

Jà n'ira mès ne loing ne prés,

Por qu'il truisse fame ne beste,

Et qu'el ait deux iex en la teste,

S'il daigne le con apeler,

Qu'il ne l'escoviegne parler.
Ytex sera mès ses éurs,
De ce soit-il tot asséurs,
Que tel n'en ot ne Roi ne Conte.
Dont ot li Chevaliers grant honte,
Qui bien cuide que gabé l'aient,
Et que por noient le delaient,
Si tint la pucele por fole.

Et la tierce si reparole,
Et dit au Chevalier: biaus sire,
240 Savez-vos que ge vos vieng dire?
Quar bien est raison et droiture,
Que se li con, par aventure,
Avoit aucun encombrement,
Qu'il ne respondist maintenant,
Li cus si respondroit por lui,
Qui qu'en éust duel ne anui,

Si l'apelissiez sanz aloigne.

Dont ot li Chevaliers vergoigne,
Bien cuide que l'aient gabé,

1

Bien cuide que l'aient gabé,

250 Et que ne soit pas verité.

Erramment au chemin se met,

Quant a aconséu Huet,

Tout en riant li a conté

Com celes l'avoient gabé;

Gabé m'ont celes dou prael.

Lors dist Hues, ce m'est moult bel :

Qu'il est moult fox, par saint Germain,

Que ce que il tient en sa main

Giete à ses piés en nonchaloir.

Einsis s'en vont parlant ensemble,
Tant que il virent, se me samble,
Un Chapelain senz plus de gent,
Qui chevauchoit une jument.
Li Prestres fu poissanz et riches,
Mais molt estoit avers et chiches:
Le chemin voloit traverser,
Et à une autre vile aler
Qui assés près d'iluec estoit.
Sitost com le Chevalier voit,

Sitost com le Chevalier voit,
Vers li trestorne sa jument,
Et descendi isnelement,
Et li dist, sire, bien viengniez,
Or vos pri que vos remaingniez
Huimais o moi por osteler;
De vos servir et honnourer
Ai grant envie et grant talent,
Et tout à vo comandement

pd

EAR

III.

310

Met quanque j'ai, n'en doutez jà.

Le Chevalier se mervilla 280 Du Prestre qu'il ne connoist mie, Et si de demorer le prie. Huet l'apele, si li dit, Sire, fait-il, se Diex m'aït, Les puceles vos distrent voir, Si le povez apercevoir; Les puceles bien éurées, Je sai de voir, s'estoient fées. Or apelez de maintenant Le con de cele grant jument, 290

Et vos l'orrez parler, ce croi.

Dist li Chevaliers, je l'otroi. Adonc li commença à dire; Sire con, où va vostre sire? Dites-le-moi, n'en mentez mie. Par foi, il va véoir s'amie, Dist li con, sire Chevaliers, Et li porte de bons deniers Dix livres de bonne monoie, Qu'il a ceinz en une corroie Por acheter robe mardi.

Et quant le Prestre entendi Le con qui parole si bien, Esbaïs fu sor toute rien; Engigniez cuide estre et traï, De la poor s'en est foïz, Et por corre delivrement, Deffuble sa chape erramment, Et les deniers, et la monoie Gita trestout ammi la voie,

Sa jument l'ot, si torne en fuie.

Voit le Hues, forment le huie;

Et li Prestres, sans mot soner,

Gaaigne le gieu par aler,

Qui s'enfuit par une charrière:

Por cent mars ne tornast arrière.

Li Chevaliers les deniers prent,

Et Huet saisi la jument

Qui moult estoit bien affeutrée:

Puis trouse la chape forrée.

Moult rient de ceste aventure:

520

Atant s'en vont grant aléure.

Or est toz liez li Chevaliers,

A Huet bailla les deniers

Dont il i avoit bien dix livres;

Dit à Huet, moult fusse or yvres

Se g'éusse orainz retenues

Les robes, et laissiées nues

Les franches puceles senées:

Les franches puceles senées:

Bien sai de voir, ce furent fées.
Riche guerredon m'ont rendu:
Ainz que nos aions despendu
Cest avoir, et trestot gasté,
Auron-nos de l'autre à plenté;
Quar tex paiera nostre escot
Qui de tot ce ne set or mot.
Huet, cil ne gaaigne mie
Qui fait conquest par vilonie,
Ains pert honor par tot le monde;
Jamais ne bel dit, ne bel conte,

540 Jamais ne bel dit, ne bel conte,

N'iert mais de li à Cort retrait;

Miex ammasse estre orains contrait,

pd 2

Que ge t'éusse orainz créu, Mon los éusse descréu, Et avilli au mien senblant.

Ainsi s'en vont andui parlant, Tant qu'il vinrent en un chastel Moult bel seant, et fort et bel. Ne sai qu'en feroie lonc conte.

En cel chastel avoit un Conte
O li la Comtesse sa fame,
Qui moult iert bele et vaillans Dame.
Si ot Chevaliers plus de trente:
De maintenant el chastel entre
Cil qui faisoit les cons parler.
Tuit le corurent saluer,
Que moult le vuelent conjoïr,
Dont il se puet molt esjoïr.
Enmi la vile uns giex avoit

Si ert li Quens et la Contesse
Qui n'ert fole ne jangleresse;
Serjans, Dames et Chevaliers,
Et puceles et Escuiers.
Atant li Chevaliers i vint,
Et Hues qui lez lui se tint:
De si au giex ne s'aresterent,
Et quant les genz les esgarderent,
Si corut chascun cele part.

Au Conte méisme fu tart
Qu'acolé l'ait et embracié,
Enz en la bouche l'a baisié;
Ausi l'embrace la Contesse
Plus volentiers que n'oïst messe;

Le baisant vingt fois près à près,
Se le Conte ne fust si près,
Moult li plust en son cuer et sist,
Et plus forment li abelist.

Tous li peuples c'anqui estoit, 380 A hautes vois forment crioit: Sire, yous soiez li bien venus, Car de nous serez chier tenus; Tout est vostre, cors et avoir. Ensis fetement tout por voir Chascuns le voloit detenir, Et faire avecque lui venir Por conjoir et feste faire, Et por resgarder son affaire: Car il plaisoit tant à chascun, Oue tuit disoient un à un, 390 Prenez-nous à votre talent, Si en faites votre comant.

Tandis qu'il parloient ainsi,
Li Coens le Chevalier saisi:
Si li dist par bele raison,
Sire, vos venrez en maison,
Car sachiez nous soms apresté
De faire vostre volenté;
Aussis fera voir la Comtesse,

400 En li troverez bonne hostesse,
Qui volentiers vos servira,
Et fera se qu'il vos plaira.
Et la Comtesse maintenant,
Quant vit le Chevalier venant,
Contre li tantost s'en ala,
Et moult très bel le salua,

pd3

Com cele qui bien le sot faire.

Maintenant en un bel repaire
L'ammena la gentix Comtesse,

A lui et à son escuier.

Sire, or ne vos doit anuier,
Dist la Comtesse au Chevalier,
G'irai por haster le mengier,
Car il en est bien tens, ce croi.
Par foi, ma Dame, et je l'otroi,
Dist li Chevaliers maintenant.
Et la Comtesse isnelement
Fist as quex le mengier haster,

Fait fu, car la Dame le vot,
Et au Comte aussis moult li plot.
Et quant tout fu apparillié,
Errament baut, joiant et lié,
Li Cuens et la Comtesse ensamble
Alerent querre, se me samble,
Lor oste qu'orent herbergié.
Huet n'i ont pas oublié;
Car por l'amistié de son mestre

430 Fu-il bien venus à cel estre.

Et la Comtesse por laver
Print par les mains le Chevalier;
Mais li Chevaliers nel' voloit.

Et dou faire s'escondissoit;
Mais ses escondirs riens n'i vaut,
Se qu'il lor plet faire li faut.

Et puis li Cuens et les puceles,
Les Dames et les Damoiseles

Lavent après, et l'autre gent,

440 De coi il i ot planté grant
Por le Chevalier conjoir:
Puis le firent aler seir
Où plus bel leu lez la Contesse.

Et cele fu bone mestresse

De bel parler et d'araisnier,

Et dou semondre por mengier.

Assés i ot plenté de més,

Desquex en servi prés à prés:

De chars fresches, de venoisons,

Et de pluseurs més de poissons,
Et des noviaus vins et des viez,
Et de pimens et de clarez:
Grant fu la Cors, mentir n'en quier,
Que on fist por le Chevalier;
Et trestuit cil qui là estoient,
Moult volentiers le resgardoient,
La Comtesse et ses Damoiseles,
Et les Dames et les puceles,
N'i a cele n'en feist son dru,

460 S'avoir le peuist en repu.

Moult se fu cel Cors bien servie

A grant planté, et bien garnie

De Dames et de Damoiseles,

De beles gens et de puceles,

Li Chevaliers se prent bien garde Que chascun de ceux le regarde, Et lui et son contenement; Mais il n'en fit onques semblant De resgarder ne çà ne là,

470 Ne il onques trop ne parla,

Qu'il estoit sages, preus et biax, Et courageus, fors, et isniax. Moult li sist une Damoisele Qui moult fu avenans et bele, Et se fu gentix, longue et droite, Et de tout son cors moult adroite; Blanche fu comme flor de lis, Dou resgarder est grans delis; Qu'ele fu plaine de grant grace; Blanche et vermoille ot la face, Com faucons vairs iex et rians, Ses et agus, et atraians. N'est nus qui bien les resgardast, Que son pancer tost ne chanjast, Et que ne fust tost decéuz, Et à fol voloir esméuz,

Qu'ele fu portraite à devis; Et si avoit si cler lou vis,

Luisans com or et ondoians;

C'on s'i pouist très bien mirer.

N'est Cuens, ne Rois, ne Amirés,
Qui séust deviser tant bele
En nule terre come cele:
Bouche petite ot, et vermoilles,
Et les liefres furent paroilles,
Et les dens drus, et bien assis,
Blanc com yvoire, et bien petis;
Gorge polie, menton voutis,
Et si ot les sorcis traitis,
Le front plain et resplendoiant,

500 Et le col blanc et reploiant;
Blondes cheveus et bien soians,

. .

Biax ot les bras et grans et drois,
Blanches les mains, et lons les dois.
Petit pié, gembes engoussées,
Bien samble que fussent de fées;
Sa meniere et sa contenance
Furent de moult très grant plaisance,
Et monstrent bien au descouvert
Que bel fu ce que fu couvert.

Que bel fu ce que fu couvert.

Bien fu fete par grant mestrise,

Nature la fist à devise,

Et bien parut par son courage

Qu'ele fu de gentil parage.

Au Chevalier a moult pléu

Se qu'en li einsis ot véu;

Mais petit en fist de semblant,

C'on ne s'en alast mal pensant.

Puis fist-on les napes oster,

510

Et por laver l'iaue aporter.

Li Chevaliers tout premerains

Avec la Comtesse ses mains

Lava, et puis l'autre gent toute,

Et puis se burent tout à route,

Et por l'amor dou Chevalier

Se vont trestuit apparillier

De faire karoles et dances

Par moult très nobles contenances.

Et quant dancié orent assez,

530 Donc fu li Chevaliers lassez.

530 Donc fu li Chevaliers lassez,

Lors l'en mainent à son ostel

Qui moult fu plaisant et bel,

Por un petitet reposer.

Li Chevaliers les mercioit

Por l'onor que on li faisoit:

Puis se coucha li Chevaliers,

Et delez lui ses escuiers.

Et quant orent assez dormi,

540 Leverent soi tuit estormi
Pour congié prendre et puis partir;
Mais li Cuens nel' vot consentir,
Et encore mains la Comtesse.

Sire, dist-ele, moult me blesse

Que voulez vos partir de nos;

Mais foi que doi et moi et vos,

N'en partirez hui ne demain.

Adonc l'a saisi par la main,

Si l'en mena en ses vergiers,

550 Em prez, en jardins, en rosiers.

N'est nus qui vous séust à dire

Le solas, le déduit, le rire,

Le bel leu, la joie et la feste

Que fist li Cuens et la Comtesse

Au Chevalier par fine amor;

Moult li porterent grant honor.

Avint qu'il fu tens de souper,

Si s'en ralerent per à per
Si com au matin aséoir;
Moult furent bien servi le soir
De viandes à grant plenté,
Et de vins à lor volenté.
Après mengiez chascuns comence
De faire caroles et dance,
Tant qu'il fu houre de couchier;
Puis anmainnent le Chevalier

En sa chambre où fait fu son lit Et là burent par grant delit; Puis prinrent congié, se me samble, 570 Li Cuens et la Comtesse ensamble, Si s'en revindrent d'autre part. Moult sanble à la Contesse tart Que le Conte fust endormis. Adonc l'en a à raison mis: Sire, il est tens de couchier or; Dist li Cuens, et je m'i acor. Leva soi et se despoilla, Et tantost au lit sommeilla.

Quant la Comtesse vit son point, Sans cri, sans noise faire point, Si s'en vint à sa Damoisele Qui tant iert avenant et bele, Celi que je vos ai nomée; Blanche flor, or soiez senée De faire ce que te dirai. Cele respont, j'en penserai De faire le vostre coment Sans querre nul alloingnement. Tu t'en iras au Chevalier Que monseignour herberja ier, 590 Ne cri, ne noise ne feras, Et avant li te coucheras; Et feras dou tout son plaisir De ce qu'il te vorra querir. Et bien li dit que je y alasse, Se le Conte ne redoutasse, Et li di que je t'i envoie; Or ya, si te met à la voie,

580

Et se qui sera dit et fait

600 Me raporteras si te plait.

La Damoisele respondi,
Hareu! Dame, qu'avez-vous dit?
Je n'iroie por estre Roïne.
Si feras, ma bele cousine,
Respont la Dame maintenant.
Je n'iroie por tant ne porquant,
Dist cel qui y voussist jà estre;
Mais el le dist por savoir l'estre
Coment sa Dame est eschaufée

Or n'i vaut riens, faire l'estuet,
Dist la Dame, car je le vuelt.

Cele qui fu humelians,
Qui ot les iex vairs et rians,
Li dist, Dame et car vou frez:
Non ferai voir, vous y irez,
Car tous mes consaus vous savez.

J'irai donc, puisque le voulez, Et ferai vo commendement.

Cele saut sus isnelement

Toute nue en pure chemise,

A tout une pelice grise;

S'en vint au lit au Chevalier,

Et delez lui s'ala couchier,

Et se devesti toute nue

Por miex paier sa bien venue.

Li Chevaliers s'espouery

Li Chevaliers s'espouery

Quant cele près de lui senty;

Maintenant demandé li a

650 Que c'est, que quiert, quel besoing a.

Celle ne fu pas effraée,
Ains respondi comme senée:
Ne doutez pas, sire, fet-ele,
Je sui cousine et damoisele
Madame, qui à vous m'envoie
Pour vous faire solas et joie;
Moult volentiers i fust venue,
Ne fust por estre aparcéue.
De moi povez vostre bon faire
Einsis com il vous vourra plaire.

640

Et li Chevaliers la ravise
Au parler et à la devise;
Adonc la print et embraça,
Et acola, et puis baisa,
Puis mist ses mains sor ses mameles,
Qui sont poignans, dures et beles;
Cortoisement demendé a
Que c'est que fu, que tasté a.
Ele li respont: mes tetiax,

Ne croi pas que truissiez plus biax.

Adont la print par la poitrine,

Et mis ses mains sor sa boudine,

Sur son ventre, et sur ses costez.

Bele, fait-il, or m'escoutez,

Dites-moi dont que est ceci:

Et cele tantost respondi,

C'est mes costez, c'est ma poitrine,

C'est mes ventres, c'est ma boudine,
Que vous en plaît-il plus oïr?

660 Puis la baisa por conjoïr,
Et pour ce ne l'a pas laissiée
Que par tous lieus ne l'ait tastée.

Ne vos en sai à dire plus,
Là estoient-il dui semplus:
Puis l'a li Chevaliers tastee
Sor le cons en cele valée,
Et a demandet hautement
Que fust, que ce est que va tastant.
Et li cons tantost respondi,
C'est li cons qui vous atant ci

C'est li cons qui vous atant ci
Que vous maintenant le foutez,
Et en faites vo privautez;
Et se mervoille durement,
Que vos alez tant atendant:
Car por autre riens n'iert venue
Ma Dame qui lez vos gist nue.
Quant cele oit que ses cons parole

Au Chevalier, de cele escole
Estrangement fu esperdue;

Bou lit sailli trestote nue,
Arrier à la voie s'est mise,
Onc n'emporta que sa chemise.
Dedanz la chambre sa Dame entre,
Molt li trembloit li cuers où ventre;
Et la Contesse si l'apelle,
Si li demande la novelle,
Pour qu'as laissié le Chevalier
Que ceanz herberjames ier,
A cui je t'avoie envoie.

Mais celle fu si esbahie,
Ou'à peines pot parler un mot:

Mais celle fu si esbahie,

Qu'à peines pot parler un mot:

Puis respondi mielx qu'elle pot,

Et dist: Dame, vous ne savez,

Je cuit que cist hom est faez;

De coste lui couchier m'alai,
Toute nue me despoillai;
Il prist mon con à apeler,
Assez l'a fet à lui parler,
Trestout quanqu'il li demanda,
Oiant moi, mes cons li conta.
Quant la Contesse ce entant,
Si s'en merveille duremant,
Et dist qu'elle nou creroit mie:
Et celle li jure et afie.

700

710

720

Adont lou parler en laisserent
Jusqu'au matin qu'il se leverent;
Et li Contes et la Contesse,
Qui fu tens d'aler oïr messe.
Li Chevaliers à aus s'en vint,
S'es salua et congié print,
Mais il ne li vorrent doner
Tant qu'il sera après diner.
Or s'en vont la messe escouter,
Et firent le disner haster.

Lors dist la Contesse à son oste :
Sire, or dites de vos novelles
Qui soient avenans et beles,
Car j'ai bien véus Chevaliers,
Et autres gens et escuiers,
Qui contoient tele aventure
Dont on avoit de l'oïr cure.
Par foi, fet-el, l'en m'a conté
D'un Chevalier de grant bonté,
Quant il veut les cons apeler,
Qu'il les fait, quant il veut, parler,

Quant disné fust, les tables ostent;

Et ce croi, c'est le Chevalier Que monseignour herberga ier. Quant li Chevalier ce oïrent,

Au Chevalier ont demandé
Se la Dame dit verité.
Oïl, fait-il, senz nule doute.
Li Cuenz s'en rit et sa gent toute;
Et la Contesse reparole,
Qui n'estoit musarde ne fole:
Danz Chevaliers, commant qu'il aille,
A vous veil feire une fermaille;
Et si metrai quarante livres

Que mes cons n'iert si fos ne yvres
Que pour vous parloit un seul mot.
Et quant li Chevaliers ce ot,
Si dist, Dame, se Dex me voie,
Se quarante livres avoie,
Ges i méisse demanois;
Mais mon cheval et mon hernois
I gagerai tout meintenant,
Metez encontre le vaillant.
Je ne demant, fait-elle, plus,

Jà des deniers ne cherra nus

Que quarante livres n'aiez

Se la fermaille gueeigniez;

Et se perdez, vous en iroiz

Tout à pié senz vostre hernoiz.

Li Chevaliers ne fu pas soz,

Dame, dist-il, jusqu'à trois moz

Parlera-il tout entreset.

Ainçois, fet-elle, en i ait sept

Des moz, ou plus se vous volez; Mais ençois que vous l'apelez 760 Irai en ma chambre un petit. A ce n'ot-il nul contredit. La parole fu devisée, Et la Contesse s'est levée, Dedanz sa chambre s'en entra. Oez de quoi se porpensa: Plein un penier prist de coton, Si en empli trestout son con, Bien en estupa le partuis,

Et dou poing destre feri sus: 770 Plus en i entra d'une livre. Or ne fu pas li cons delivre, Dou parler n'i aura mais rien, Molt ira au Chevalier bien S'il ne pert armes et destrier. La Contesse retourne arrier Et en son siege se rassist: En après au Chevalier dist Qu'or face dou pis qu'il pourra,

780 Que jà ses cons ne parlera, Ne ne li contera novelle. Li Chevaliers le con apelle, Sire cons, fet-il, or me membre, Que quist vostre Dame en sa chambre, Ou'ele s'ala si tost repondre? Mais li cons ne pooit respondre, Car il estoit tout enossez, Et dou coton fu encombrez, Si qu'il ne pot trot ne galot.

Et quant li Chevaliers ce ot 790 III.

Ee

strujl.

Qu'au premerain mot n'a parlé,
Autrefoiz le r'a apelé;
Mais li cons ne li pot mot dire,
Dou ot li Chevaliers grant ire.
Ez-vous Huet qui sant avant,
Sire, n'alez pas esmaiant,
Huchiez le cul hardiement;
Se li cons a empeschement,
Li cus si doit por lui respondre.
C'est voirs, et je l'en vois semondre.

C'est voirs, et je l'en vois semondre,
Dist li Chevaliers, par ma foi.
Sire cus, car parlez à moi,
Porcoi ne parole li cons?
Sire, fet-il, jel vous respons,
Qu'il a toute la gueule plaine,
Ne sai de coton ou de laine
Que ma Dame orainz i bouta
Quant en sa chambre s'enferma;
Mais se li cotons estoit hors,
Bien sachiez qu'il parleroit lors.

Bien sachiez qu'il parleroit lors.
Lors n'i ot nul ne s'esbaïst,
Qu'ainsi parler le cul oïst.
Quant li Chevaliers ot cest conte,
Tout meintenant a dit au Conte,
Sire, fet-il, foi que vous doi,
La Contesse mesprent vers moi
Quant elle a son con estoupé:
Or sachiez qu'il éust parlé
Se ne fust ce que elle i mist.

820 Li Cuenz à la Contesse dist

820 Li Cuenz à la Contesse dist, Tout le vous covient delivrer. Celle ne l'osa refuser, Ainz s'en ala widier son con,
S'en a trait hors tout le coton
Qu'il avoit englouti et mors:
A un crochet l'en a trait hors,
Puis s'en vint arrière senz faille,
Bien set qu'or perdra la fermaille
Qu'ele gaja, si fist que fole.

Et li demande que devoit
Que respondu ne li avoit.
Sire, fet-il, je ne pooie
Pour ce que encombrez estoie
Dou coton que ma Dame i mist.
Li Cuenz l'oi, assez s'en rist,
Et tuit li Chevaliers s'en ristrent,
Riant à la Contesse distrent
Qu'elle a perdu, n'en parost mais,

Mais or face au Chevalier pais.

Elle si fist, plus ne tarja,

Quarante livres li bailla

Qu'elle avoit longuement gardez

Et par son grant sens amassez;

Et cil les reçut à grant joie

Qui mestier avoit de monoie,

Et qui si bon éur avoit

Que touz li mondes l'enoroit;

Et puis après à auz s'en vint,

850 S'es mercia et congié print;
Et sachiez qu'à la despartie
Fu la Cors troublée et marrie,
C'on voussist miex qu'il demourast
Dix ans, que si tost s'en alast.

Il n'ot Roi, Duc, Prince ne Conte, Ne fame nule an tout le monde Qu'aussi volentiers nel véist, Et festoiast, si le féist. Mais plus a chier le tornoier, Qu'aveuc les Dames donoier.

Partis s'en est li Chevaliers,
Et Hues li siens escuiers
A tout l'argent, ez le tornoi
Qui fu criez estre à Tornai.
D'anqui s'en va par toute terre
Où il ot tornoiemens ou guerre;
Partout adès fu bien venus,
Et de tout le mont chier tenus:
Car il fu vaillans et prodons,

870 Et si fu certains des trois dons
Que li donerent les puceles
Qui tant sont avenans et beles.
Bien les esprouva, bien le sot,
Où qu'il fu adès planté ot:
Car fame et home et toute gent
L'avoient chier por son cors gent,
Et de tous ses voloirs féist
Toutes les fois qui li séist.
Et Hues pourchaça deniers

880 Toutes fois qu'il en fu mestiers, Einsis vesqui, n'en doutez mie,

882 Tant com où cors li dura vie.

Explicit le Chevalier qui faisoit parler les cons et les culs.

#### DE L'ANEL

### QUI FAISOIT LES VITS GRANS ET ROIDES.

PAR HAISIAUX.

Manuscrit, nº 7615.

HAISEAUS redit c'uns hons estoit,
Uns merveilleus anel avoit;
Tant com il avoit en son doit,
Adès son membre li croissoit.

Un jor chevauchoit une plaigne Tant qu'il trova une fonteine; Descenduz est quant il la vit, Et lés la fonteine s'assist, Si lava ses meins et son vis, Et son anel qu'il a hors mis. Quant il li plut si s'en leva, Mès l'anel seur l'erbe oublia. Un Evesque par là passoit, Si tost com la fonteine voit, Il descent et trova l'anel; Por ce que il le vit si bel, En son doi l'a mis sanz atendre. Le membre li commence à tendre Quant il li ot un poi esté; Et vos le Vesque remonté, A moult très grant mesese estoit Du membre qui si li tendoit,

10

20

Ee 3

Ne n'aloit pas sans plus tendant, Ençois aloit tozjors croissant. Tant crut et va tant aloignant, Que ses braies vont dérompant. Li Evesques honteusement Montre s'aventure à sa gent : Mès nul n'i ot qui s'avertist 30 Que ce li anel li féist. Tant crut que li traîne à terre. Par conseil comanda à querre Home ou fame qui li aidast, Et qui à point le ramenast. Cil qui l'anel avoit perdu, Ceste merveille à entendu, A l'Évesqué est venuz tot droit; Si demanda qui li donroit Du sien si le pooit garir. 40 Cil qui avoit trop à soufrir, Li dist tot à vostre falent. J'aurai dont, fait-il, par covent, Vos deus anéaus tout au premiers, Et cent livres de vos deniers. Quant les aneaus furent fors trés Li membres est tantost retrés; Ainz que cil éast ses cent livres, Fu li Evesques tot delivres. Et cil marchié fu bien seanz, 50 Comme chascun en fu joianz.

Explicit de l'Anel qui faisoit les vits grans et roides.

100

## DE GAUTERON ET DE MARION.

Manuscrit, nº 7615.

QUANT Gauteron se maria, Marion prist qui dist li a Que l'aime moult et est pucele. La nuit jurent et cil et cele. Son vit au con li aproucha, Et Marion un pou guincha, Et si roidement l'assailli C'un grant pet du cul li sailli. Quant il oi le pet qui saut, Dame, dist-il, se Diex me saut, Je sai bien, et si ai senti Que de covent m'avez menti; Car pucele n'i estiez pas. El li respont inele le pas, Jel' fui, mès je nel' sui or mie, Et vous fetes grant vilenie, Et si me dites grant outrage. N'oïtes vos le pucelage Qui s'enfoi quant vos boutastes, Moult vilainement l'enchaçastes. Quant Gauteron l'a entendu, Par le cuer deu, fet-il, il put, Ce poise moi, que il se mut, Miex fust el come à une part; Car j'en éusse assés du cart.

10

20

Ee /

Pour ce maudi ge, que de Deu Soit la pucele confondue Qui tant li garde que il pue.

Explicit de Gauteron et de Marion.

## DU VILAIN A LA COILLE NOIRE.

Manuscrits, nos 7218, 7615, et N. 2 de Notre-Dame.

D'un vilain vous cons qui prist fame Une moult orguilleuse fame, Et felonesse, et despisant; Mais ne sot de son païsant Qu'il éust la coille si noire: Se le séust, ce est la voire, Jà ne géust delez sa hanche; Mais bien quidoit qu'ele fust blanche. Tant que par aventure avint Que li vilains de labor vint 10 Et fu delez son feu assis, Mès des pertuis de ci qu'à sis A en ses braies qui sont routes, Si que hors li issirent toutes Ses coilles, et cele les vit. Las! fet-ele, come noir vit, Et comme noires coilles je voi! Jà ne gerra mais delez moi Li vilains qui tel hernois porte. Certes honnie sui et morte, 20

Quant il ainc à moi adesa,

A mal éur qui m'espousa,
Et que à lui sui mariée,
Molt en sui dolente et iriée;
Par foi, et si doi-je bien estre.
Mès foi que doi le Roi celestre,
Je le lairai, et orendroit,
J'irai à l'Evesque tout droit,
Ce li monstrerai cest afere.
Li vilains fu molt debonere,
Si li dist debonerement,
Suer, alez, à Dieu vos comant;
Mais se de moi faites clamor,
Jà n'aie-je de Deu l'amor,
Se de vos ne redi tel chose,

50

40

50

Fi, Dant Vilains, que dites-vos? Certes or departirons nos: Or ne leroie-je por rien Que ne m'en clamasse au Dien, Ou à l'Evesque ou au Clergié.

Jà n'i ara parlé de rose.

Un petit pet ne vous dout-gié,
Faites au pis que vos porrez,
Par tens tels noveles orrez
Dont vous serez au cuer iriez.
Or est votre plais empiriez
Pour tant que m'avez menaciée.
Or s'en va toute corociée,
Et vint à l'Evesque à Paris:
Qui molt s'est de la clamor ris.
Sire, devant vostre presence

Voil-je bien dire en audience

Por qoi je sui à Cort venue:
Bien a sept ans que m'a tenue
Uns vilains c'onques ne conui,
Fors qu'ersoir primes aparçui
L'achoison que plus n'i remaingne
Que je demeure en sa compaigne,
Tesmoignié me sera por voir.
Mes vilains a le vit plus noir

Mes vilains a le vit plus noir

De fer, et la coille plus noire

Que chape à moine, n'a provoire;

S'est velue come piau d'orce:

Onques encore vielle borce

D'usurier ne fu si enflée.

La vérité vos ai contée

De tant que dire vos en sai,

Le voir reconnéu vous ai.

Lors s'en gabent trestuit et rient,

Et en riant l'Evesque dient

Qu'il face le vilain semondre,
Por savoir qu'il vourra respondre,
Et dira sor ceste besoingne.
Je lo bien que l'en le semoingne,
Fait li Evesques, par ma foi,
Faites-lè savoir de par moi
A Dant Pepin le Chapelain,
Qu'il face venir le vilain.
L'en le fait maintenant savoir
A Dant Pepin qu'il face avoir

L'en le fait maintenant savoir

A Dant Pepin qu'il face avoir
Celui à Cort, et il si fait.

L'en l'acuse de mauvès plaist;
Cil vint avant, et si s'escuse.

Maintenant sa fame l'accuse

Et dit oiant toute la Cort, A qoi que la chose en atort, Ne me chaut si je sui blasmée. Biau sire, à vos me sui clamée De cest vilain qui m'a honnie, Que sa grant coille de Hongrie 90 Qui samble sac à charbonier: Par foi bien furent pautonier C'à lui me firent espouser; Mès s'il se voloit escuser, Ou respondre, je l'opposasse, La verité li demandasse Por qu'il l'a plus noire que blanche. Et cil sa parole li tranche, Et dist: biau sire, à vous me clain De ma fame qui tot mon fain A torcher son cul et son con, Et la roie de son poistron, M'a gasté à faire torchons.

Vos i mentés par les grenons,
Fait-ele, Dans vilains despers;
Bien a sept ans que ne fu ters
Mes cus de fainc ne d'autre rien.
Non, fait-il, jel' savoie bien,
Por c'est ma coille si noircie.

Quant il oient cele parole:

Et la Dame se tint por fole

De la clamor que ele a fete.

L'Evesque la pais en a fete,

Racordé furent, ce me sanble,

Puis s'en retornerent ensamble.

#### FABLIAUX ET CONTES.

Par cest fablel poez savoir Que fame ne fait pas savoir, Qui son baron a en despit

- Por noire coille, por noir vit, Qu'autretant de force a où noir
- 122 Come el blanc, ce poez savoir.

Explicit de la Coille noire.

#### CI COMMENCE

# D'UNE DAME DE FLANDRES,

C'UNS CHEVALIER TOLLI A UN AUTRE PAR FORCE.

Manuscrits, nos 7989, N. 2 de Notre-Dame, et 1830 de Saint Germain.

Qui amoit une Dame, de ce n'ot-il pas tort;
Il la vit bele et droite, si n'ot pas le col tort,
Kant ne la pot avoir à droit, print la à tort;
Mais puis fu lor afaire destorbés par un tort,
Qu'à tort li taut la Dame qu'il ot ravie à tort,
Et puis fu retolue, et menée de tort en tort.
Puis l'espousa à feme dont on dit qu'il ot tort,
Dont onques puis li tors ne pot amer le tort,
Et la Dame se plaint et dit c'on li fait tort.
Mis sont en question li tors contre le tort,
Se sont venus à Rome pour savoir qui a tort,
Et advocas parolent et à droit et à tort,
Veulent argent avoir, ancor ait li uns tort.

Bien se sevent aidier et dou droit et dou tort, Et dient à chascun, tu as droit, et il tort, Tel se met en enqueste c'on ne li quierre tort, Or tort, et se destort, or retort, et or tort. Or se replaint la Dame, et dit c'on li fait tort, Et veut autre Seignor se tors ne li retort,

20

Et veut autre Seignor se tors ne li retort,
Et trestous les despens qu'ele a fait à grant tort,
Et forme son libelle qu'el a baillé au tort.
Or a jor de respondre li tors contre le tort;
Seignor, ce dit, si tors me requiert, moult a tort,
En tote la querele ai-ge droit et il tort:
Je taing à droit la Dame qui me requiert à tort,
Et s'en suis en tenor soit à droit ou à tort,
N'en doi estre getez pour la requeste au tort,
Se il ne vuet prover que je la tiegne à tort.

Et tors est, et tort veut, et drois dit qu'il a tort:
Einsi destort li tors canques cil li retort,
Or est ainsi l'afaires alez de tort en tort.
Li Apostoiles Innocens qui nelui ne fait tort,
Oit dou tort la requeste et la requeste au tort:
Par foi, dit l'Apostoilles, de trois pars i a tort,
Ceste Dame ne peut sentence avoir sans tort,
De l'un tort l'a destruit et done à l'autre tort,
Ouar tort avoit devant, mais or a greigneur tort.

40 Ha lasse! dist la Dame, com sui jugiée à tort!
On dit en mon païs que la Cors me fait tort,
Et que diront la gent kant je menrai cet tort?
Lors tenront tote gent cet jugement à tort.
Après dit l'Apostoilles, Dame, vous avez tort,
En tote la querele avez vous éu tort;
De deux tors vous ai-je donée au menor tort,

Si Saint Pierres i fust, se vous donat-il tort, Se par ses grans miracles ne feit droit aler tort. Par foi, ce dit la Dame, et je bien m'i acort,

Kar en vostre sentence ne vueil metre descort,
Autre fois avons-nous esté bien d'un acort,
Se il à moi s'acorde, et je à li m'acort,
Ne jamais que je saiche n'i aura nul descort;
Vous pri à J. Crist que envers lui m'acort,
Et que la soie acorde envers lui m'i acort,
Quar jamais envers lui mes cuers ne se descort.

Vous qui avez vos fames, gardez n'i ait descort, Que par la descordance autres ne s'i acort; Or n'ai-ge plus que faire dou tort ne dou destort, Et qui lira cet compe de la bele li recort.

Ci fenit li fabliax des deux Chevaliers tors :
62 Explicit li roles dou droit contre le tort.

Et ensuite en lettres rouges.

Explicit de la Dame ax deux Chevaliers tors Ci fenist li fabliax dou droit contre le tort.

## DES TROIS MESCHINES.

Manuscrit, nº 7218.

O R escoutez une aventure, Et puis si en dites droiture. A Brilli ot jà trois meschines, Ne sai come eles erent fines,

Ne sai s'erent sages ou foles, Mais moult hantoient les caroles, Et volentiers se cointissoient A lor pooir, et s'acesmoient. L'une ert Brunatain apelée, L'autre Agace, l'autre Sucrée. 10 Un jor tindrent lor parlement D'atruper lor acesmement Por une grant place aramie Qui fu criée et aatie De Boudet et de Jovincel, En ces chans vers Buesemoncel. Certes, dit Sucrée à Agace, Tel poudre sai, qui en sa face L'auroit mise un poi destemprée, Que tantost seroit colorée, 20 Si lo que nous querre l'alon: Quar se le sanc ert el talon, Sel feroit-ele amont venir, Et le vis vermeil devenir. Si l'a à Roen un mercier, Mais atant poons-bien marchier, Qu'il n'a el monde si très fine. Dit Brunatin, l'autre meschine, Et j'ay trois sols à vous prester, 50 Si vous alez tost aprester Et mettez errant à la voie. Sucrete a prise la monoie, Si s'est vers Roem esméue, A tout la poudre est revenue A ses deux compaingnes qu'el trueve.

Si commençierent la bone œuvre

Le jor que la place dut estre, A la luor de la fenestre D'une chambrete où els s'asistrent; Dedenz un test la poudre mistrent. 40 Dist Sucrée, Diex nous i vaille; Més sachiez il covient sanz faille Que o pissat soit destemprée: Je ne sui mie reposée, Si me dueil del errer encore, Si me covient reposer ore; Mès fetes et j'esgarderai. Dist Agace et je pisserai Où test, et ferai mon orine. Dist Brunatin, bele cousine, 50 Et je tendrai, bien atiriez Le test, que que vous pisserez.

Dist Brunatin, bele cousine,
Et je tendrai, bien atiriez
Le test, que que vous pisserez.
Lors li tint desouz et i garde,
Et i prist au plus que pot garde;
Por miex esgarder el se plie;
Mais Agace ne pissast mie
Se l'en la déust escorcier,
N'i pissast-el sanz efforcier;
Mès ele i a mise sa force.
En ce que Agace s'efforce,

Et un très grant pet li eschape,

Por neent déust taillier chape:

Pet ist du cul et poudre vole.

Qu'est-ce, deable, pute fole,

Dist Brunatin, que as-tu fet?

Certes vez ci vilain meffet;

Toute as notre poudre souflée,

Ele m'est dusqu'es iex volée,

Si m'a enfumée trestoute.

Que passion et male goute
Te puisse ore en tes iex descendre!
Çà mes trois sols tu les dois rendre,
Jes aurai par sainte Marie.
Dist Agace, je nel' di mie,
Que je les vous rende par droit,
Que ne tenistes pas à droit
Le test, que tenir deviiez
En droit le con, et l'aviiez
En droit le cul, si mefféistes

80 Que la poudre nous en tolistes;

Et quant ele est par vous chéue,
Je di qu'elle est vostre perdue:
Si covient que vous la rendez.
Dist Brunatin, or entendez,
Vostre cul est si près du con,
Que il n'est sages ne bricon
Qui i véist à paine marche,
Ce samble, le cop d'une hache
Qui à un roont trou s'aboute,

Et voz ei ma resen trestoute

Coment que je le test tenisse,
Jamès la poudre ne perdisse,
Se ne fust vostre souflerie;
Et quant vous l'avez hors jalie,
Je di que vous la devez rendre,
S'en oserai bien droit attendre
Et en Romanz et en Latin.
Bien puet estre, dist Brunatin;
Mès quant vous ice saviiez

100 Que vous au pissier poirriiez,

Que doit que vous ne le déistes. Si fussiez du domages quites, S'éussiez dist vostre maniere: J'éusse trest le test arriere. Mès vous nous avez decéues, Et toutes nos colors perdues, Et vilainement hors souflées, S'en devez rendre les denrées: Cest content n'est ne bon ne gent, Metons nous en sus bone gent. 110 Dist Brunatin, jel' lo bien certes. Et qui devra rendre les pertes? Ainsi ont la chose atirée. Damoisele, ce dist Sucrée, Que Diex vous doinst male semaine Laquelle me rendra ma paine De colors que j'ai aportées, Que vous avez au cul souflées? Qui perdra rende les domages, Font-eles, et prenez bons gages 120 De chascune, c'est bien reson, Tant que ceste affere apelon. Si firent comme oi avez. Seignor et Dames, qui savez De droit, jugiez sanz delaier Qui doit cette poudre paier, Cele qui tint le test en l'uevre, Ou cele qui soufla deseure. Moult est de gent, quoi que nus die, Qui bien ne pisseroient mie 130 En nul leu que il ne péissent,

Et puis après ice si pissent,

#### FABLIAUX ET CONTES.

Si r'a grant force en test tenir En droit le con sanz avenir En droit le cul, ce n'est pas fable: Or en dites droit convenable.

136

10

20

Explicit des trois Meschines.

#### LA SAINERESSE.

Manuscrit, nº 7218.

D'un borgois vous acont la vie, Qui se vanta de grant folie, Que fame nel' poroit bouler. Sa fame en a oï parler, Si en parla priveement, Et en jura un serement Qu'ele le fera mençongier, Jà tant ne s'i saura gueter. Un jor erent en lor meson La gentil Dame et le preudon, En un banc sistrent lez à lez; N'i furent gueres demorez, Esvos un pautonier à l'uis Moult cointe et noble et sambloit plus Fame que home la moitié, Vestu d'un chainsse deslié, D'une guimple bien safrenée, Et vint menant moult grant posnée; Ventouses porte à ventouser, Et vait le borgois saluer

Ff2

En mi l'aire de sa meson.

Diex soit o vous, sire preudon,

Et vous et vostre compaignie.

Diex vous gart, dist cil, bele amie:

Venez seoir lez moi icy.

Sire, dist-il, vostre merci,

Je ne sui mie trop lassée.

Dame, vous m'avez ci mandée,

Et m'avez ci fete venir,

Or me dites vostre plesir.

Cele ne fu pas esbahie,

Vous dites voir, ma douce amie,

Montez là sus en cel solier,

Il m'estuet de vostre mestier.

Ne vous poist, dist-ele au borgois,

Quar nous revendrons demanois;

J'ai goute és rains moult merveillouse,

Et por ce que sui si goutouse

Mestuet-il fere un poi sainier.

Lors monte après le pautonier.

Les huis clostrent de maintenant.

Le pautonier le prent esrant,

En un lit l'avoit estendue,

Tant que il l'a trois fois foutue.

Quant il orent assez joué,

Foutue, besié et acolé,

Si se descendent del perrin,

Contreval les degrez enfin,

Vindrent esrant en la meson;

Cil ne fut pas fol ne briçon,

50 Cil ne fut pas fol ne briçon,
Ainz le salua demanois.
Sire, adieu, dist-il au borgois.

Diex vous saut, dist-il, bele amie;
Dame, se Diex vous beneie,
Paiez cele fame moult bien,
Ne retenez de son droit rien
De ce que vous sert en manaie.
Sire, que vous chaut de ma paie,
Dist la borgoise à son Seignor?
Le vous oi parler de folor

Quar nous deus bien en convendra,
Cil s'en va, plus n'i demora,
La poche aux ventouses a prise.
La borgoise se r'est assise
Lez son Seignor bien aboufée.
Dame, moult estes afouée,
Et si avez trop demoré.
Sire, merci por amor Dé,
Jà ai-je esté trop traveillie,

Si ne pooie estre sainie,

Et m'a plus de cent cops ferue,

Tant que je sui toute molue;

N'onques tant cop n'i sot ferir

C'onques sanc en péust issir;

Par trois rebinées me prist,

Et à chascune fois m'assist

Sor mes rains deux de ses pecons,

Et me feroit uns cops si lons,

Toute me sui fet martirier,

80 Et si ne poi onques sainier.
Granz cops me feroit et sovent,
Morte fussent mon escient,
S'un trop bon oingnement ne fust.
Qui de tel oingnement éast,

. .

1

Jà ne fust més de mal grevée,
Et quant m'ot tant demartelée,
Si m'a après ointes mes plaies
Qui moult par erent granz et laies,
Tant que je sui toute guerie:

Tel oingnement ne haz-je mie,
Et il ne fet pas à haïr,
Et si ne vous en quier mentir.
L'oingnement issoit d'un tuiel,
Et si descendoit d'un forel
D'une pel moult noire et hideuse,
Mais moult par estoit savoreuse.
Dist li borgois, ma bele amie,
A poi ne fustes mal baillie,
Bon oingnement avez éu.

De la borde qu'ele conta,
Et cele nule honte n'a
De la lecherie essaucier.
Por tant le veut bien essaier,
Jà n'en fust paié à garant,
Se ne li contast maintenant.
Por ce tieng-je celui à fol
Qui jure son chief et son col
Que fame nel' poroit bouler,

Mais il n'est pas en cest païs
Cil qui tant soit de sens espris
Qui mie se péust guetier
Que fame nel' puist engingnier,
Quant cele qui ot mal es rains
Boula son Seignor preimerains.

Explicit de la Saineresse.

## DE LA DAMOISELLE QUI SONJOIT.

Manuscrit, nº 7218.

UNE Damoiselle sonjoit Que uns bachelers qui l'amoit, Vestuz d'une cote de pers Venoit d'entort et de travers, Et avoecques li se couchoit; Ausi come en songes estoit, En va celui en sa meson, Si c'onques ne li oï-on. Tant quist que il trova son lit, Gros avoit et quarré le vit, Et moult ert cointes, liez et baut; Il joinst les piez et fet un saut El lit où ele se dormoit. Li pautoniers qui vit a roit, La prent, et la corbe et l'enbronche, Et cele dort tozjors et fronche; Trois fois l'a foutue en dormant, Que ne se mut ne tant ne quant; Mès après la quarte s'esveille. Or orrez une grant merveille, Les iex ouvri, si le choisi, Gete les poins, si le saisi: Estes, fet-ele, vous estes pris, Devant l'Evesque de Paris Vous covient venir droiturier;

Qui vous fist mon perc depecier

10

20

Sanz congié, quant je me dormoie?
Si me doinst Diex que je revoie
Pere ne mere que je aie,

Trop estes de male manaie,
Qui si m'avez despucelée.
Je ne serai mès mariée,
Mès or me faites autrestant,
Quant je veille come en dormant,
Quar je ne sai en moie foi
Com vous getez les cops le Roi
Là où le mal aux Dames tient.
Je dormoie, ne m'en sovient;
Esploitiez tost, je vos donrai
40 D'une mieue toile que j'ai.

D'une mieue toile que j'ai,
Chemise et braies orendroit.
Male honte Diex li envoit
Qui ne gaaigne quant il puet,
Fetes tost, quar fere l'estuet.
Par foi, fait cil, ma douce amie,
Je ai bien vo requeste oïe;
Si le ferai, si m'aït Diex,
Tant que il vous en sera miex.
Lors l'avoit prise à la Torcoise,
Si le rembronche et si l'entoise;
Come baron d'iluee eschape

Si le rembronche et si l'entoise;
Come baron d'iluec eschape,
Et cil lest corre, si le frape,
Mès ne vaut rien que bien se tient:
Por nient, fet-ele, ne vous crient,
Il n'aura garde à ceste enpointe,
Se estiiez encor plus cointe
Que vous n'estes de la moitié,
Por ce que vous estes pingnié,

Et je sui encontre ce blonde. Por quoi passastes-vous l'esponde, 60 Quant je me dormoie en mon lit? Cuidiez-vous de vostre grant vit Avoir moi si estoutoïe? Je sui encor saine et haitie Plus que vous au mien escient; Se contre vous ne me deffent, Dont sui-je pire que ribaude, Vous en aurez jà une chaude. Or fetes tost, si alez jus, Je revoil ore aler desus. 70 Ce n'est pas, ce m'est avis, honte, Quant home faut se fame monte. Ainsi torna son songe à bien, Autressi face à moi le mien. Et à ces Dames qui ci sont;

78 Moult lor seroit bien avenu.

Les premiers qu'eles troveront Soit autretel comme cil fu,

Explicit de la Damoiselle qui sonjoit.

## D'UNE PUCELLE

Qui ne pooit oir parler de foutre qu'elle ne se pasmast.

Manuscrits, nos 7218 et 7615.

SEIGNOR, oiez un noviau conte, Que mon flablel dit et raconte Que jadis estoit un Baron Qui moult estoit de grant renon. Une fille avoit merveilleuse, Et tant par estoit desdaigneuse, Que ne pooit oir parler De foutre ne de culeter, Ne de rien qui à ce tornast, Que maintenant ne se pasmast: 10 Moult en fu gran la renomée. Un vallet ot en la contrée, Qui a oïes les noveles; A merveille les tint à beles, Et jure Deu, à qoi qu'il tort, Ne lera qu'il ne voist à Cort Por soi deduire et deporter. Alez i est sans demorer, Et quant ce vint après souper, Si commencierent à border, 20 Et contoient de lor aviaus, Lor aventures, lor fabliaus,

Tant que li uns foutre noma,
Et la pucele se pasma.
Quant li vallés la vit pasmée,
Tot maintenant gole baée
Se l'est cheoir come pasmez;
Et quant il se fu relevez,
Et la pucele fu levée,
Mout en fu grande la risée,
Et dient tuit par la maison,

50

Mout en fu grande la risée,
Et dient tuit par la maison,
C'or a la pucele baron:
Car ele méismes jura
Que jà mari ne per n'aura,
S'ele n'a celui qui se pasme;
Car ele cuide bien et asme
Qu'il soit auques de sa maniere.
A son pere en a fait proiere,
Donez le moi, biaus pere chiers;
Fille, fet-il, moult volentiers.

Fille, fet-il, moult volentiers.

Que vos feroie lone sermon?

Lendemain le prist à baron,

Grant noces i ot et granz feste,

Assés i ot parlé de geste;

Et quant ce vint à la vesprée,

Qu'il ont leur joie demenée,

Si les a-l'en couchiez ensamble.

La Damoisele, ce me samble,

Li mist la main droit sor le pis,

Ice que est, fet-ele, amis?

50 Ice que est, fet-ele, amis?
Douce, par sainte patenostre,
Quanqu'il i a c'est tot vostre.
Puis lest aval sa main glacier,
Si a troyé un vit moult fier

70

Que cil avoit entre deux aines,
Moult bien fresté à treize vaines,
Come baston à champion,
Gros ert emmi et gros en son.
Sire, por Deu le Roi celestre,
Dites-moi que ce puet ci estre.

Bele, fet-il, c'est mes polains,
Qui moult parest de grant bien plains.
Puis taste avant, si a sentues
Unes grandes coilles velues,
Et qu'est ceci par sainte Helaine?
Douce, c'est li sas à l'avaine,
Ne vueil mie estre desgarnis.
Sire, mout estes bien apris.
Tot maintenant que cil l'oï,
Si le baisa et conjoï,

Sa main li mist sor la mamele,

Que ele avoit durete et bele,

Amie, fet-il, qu'est ceci?

Sire, c'est fruis, vostre merci,

Que je port adès dens mon sain.

Puis lest aval couler sa main,

Si la mist droit sor le poinil;

Amie, qu'est ceci, fet-il?

Par Deu qui fist et mer et onde,

C'est li plus biaus praiaus du monde;

Par Deu qui fist et mer et onde,
C'est li plus biaus praiaus du monde;
Praiaus voire, par Deu, c'est mon.
Puis li met la mains sor le con:
Et qu'est-ce ci, amie bele?
Sire, c'est une fontenele
Qui siet ci en mi mon prael,
Si i fait moult bon et moult bel,

Ou'ele est assise en un recoi. Puis taste avant del plus lonc doi, Si com avint par aventure, Si trueve une autre havéure, Maintenant a sa main retrete. Ne doutez, sire, c'est la guete Qui la fontaine et le pré garde; Mès jà por ce mar arez garde Que n'i puissiez bien amener Vo polain pestre et abevrer. Bele, que dira donc la guete Qui la fontaine et le pré guete? Sire, se le trovez si sot Qu'il en parost un tot seul mot, 100 Si le ferez emmi les denz Du sachet où l'aveine est enz. Quant cil l'oï, s'en ot grant joie, Maintenant la prent, si la ploie, En la fontaine mist sa beste Trestot jusques outre la teste: Quant la guete s'est parcéuz Qu'il est honiz et decéuz, Maintenant a deux cris gitez: Oiez, douce, dist-il, oiez, 110 Oiez, dist-il, dou traïtor. Sire, por Deu le Creator, Ferez, batez, botez, hortez, Batez-le tant que l'ociez, Si que l'estordissiez trestot,

Que ne se face si estot.

Par Deu le Pere Esperitable,

Que vos feroi-je longue fable?

Tant le bati, tant le frapa,

120 Que onques puis mot ne sona; Tant le bati, le las dolent,

122 Qu'il li fist l'alaine puant.

Explicit d'une Pucelle qui ne pooit oir parler de foutre qu'elle ne se pasmast.

# DE CELLE QUI SE FIST FOUTRE

SUR LA FOSSE SON MARI.

Manuscrits, nos 7218 et 7615.

Entrués que volentez me vient

De fables dire, et il me tient, Dirai en leu de fable, voir. Un hom qui de petit d'avoir Ert en grant richece embatuz, Si com ses termes ert venuz, Li prist mort en Flandres jadis; Moult fu et par fais et par dis Sa fame de sa mort irie, Ouar fame est moult tost atirie 10 A plorer et à grant duel fere, Quant ele a un poi de contrere, Et tost r'a grant duel oublié. Quant la Dame vit devié Son Seignor qui tant l'ot amée, Sovent s'est chetive clamée:

De grant dolor mener se paine, Moult i emploie bien sa paine, Qu'ele en a le molle trové. Si a moult bien son preu prové, 20 Ce samble, à toz vers son Seignor, Ainz fame ne fist tel dolor. Et quant ce vint à l'enterrer, Dont oissiez fame crier. Et véissiez mout grant duel fere, Et poins detordre et cheveux trere, Et si s'escrie de seur touz, Prodon, bons hom, où irez-vous? Or vous met-l'en en cele fosse, Sire, je remaing de vous grosse; 30 Qui garira l'enfant et moi? Miex vuel morissiens-nous andoi. Quant li cors fu en terre mis, Dont s'escria à moult hauz cris; Si se decire, et pleure et brait, A la terre chéoir se lait. Si parent la reconfortoient, A l'ostel mener l'en voloient, Mais ele dit qu'ele n'iroit, Ne jamès ne s'en partiroit 40 De la fosse, morte ne vive. Tant s'en escombat et estrive, Que il l'ont lessié par anui, Avec li ne remaint nului: Seule remest et sans compaingne. Esvos un Chevalier estraingne, Lui et son escuier venoit,

Son chemin à l'autre tenoit.

80

La Dame vit illuec seoir. Qui à trestot li sien pooir 50 Destruit et escille son cors Por son Seignor qui estoit mors. Voiz-tu, dist-il à l'escuier, Celle Dame là escillier Son cors? n'a mie son cuer lié, Certes mout en ai grant pitié. Pitié du déable vos tient, Quant il de li pitié vos vient; Je gagerai, se vos volez, Par si que de ci vos tornez, 60 Que jà à mout petit de plet, Si dolente com el se fait, La foutrai, mais que vous traiez En tel lieu que ne nos voiez. Ou'as-tu dit, escomeniez? Je cuit que jà Crestiens n'ies, Ainz as el cors le vif deable, Quant contrové as or tel fable. Est-ce fable? g'i gageroie Vers vos, si gager m'i osoie. 70 Or i parra que tu feras, Jà par moi véus n'i seras, Repondre m'irai souz cel pin.

Jà par moi véus n'i seras,
Repondre m'irai souz cel pin.
Cil descent jus de son roncin
A la terre, et fet chiere morne,
Vers la Dame sa voie torne;
Si dist en bas, non pas en haut,
Chier suer, dist-il, Diex vous saut.
Saut, fet-ele, mès doinst la mort,
Que je sui vive à moult grant tort,

Que mes sire est mors, mes maris, Par cui mes cuers est si maris, Qui me gita de poureté, Et me tenoit en grant chierté, Si m'amoit plus que lui-méisme. Suer, je sui plus dolenz la disme. Coment plus? Jel' te dirai, suer: Je avoie mis tout mon cuer A une fame que j'avoie, Et assez plus de moi l'amoie, 90 Qui ert bele, cortoise et sage, Ocise l'ai par mon outrage. Ocise l'as? Coment, pechierre? En foutant voire, ma Dame chiere, Ne je ne voudroie plus vivre. Gentiz hom, vien ça, si delivre Cest siecle de moi, si me tue, Or t'en efforce et esvertue, Et si me fai, se tu pués, pis, Que tu ta fame ne féis, 100 Tu dis qu'ele fu morte au foutre. Lors s'est lessie chéoir outre Ausi com s'ele fu pasmée; Cil a la robe sus levée, Si li embat el con le vit, Si que ses sires bien le vit Qui se pasmoit de ris en aise. Me cuides-tu donc tuer d'aise, Fet la Dame, qui si me fous? Ainz tu deromperoies tous 110

Que tu m'éusses ainsi morte.

Ainsi la Dame se conforte

Qui ore demenoit tel duol:
Por ce tieng-je celui à fol
Qui trop met en fame sa cure.
Fame est de trop foible nature,
De noient rit, de noient pleure,
Fame aime et het en trop poi d'eure,
Tost est ses talenz remuez.

120 Qui fame croit, si est dervez.

Explicit de celle qui se fist foutre sur la fosse son Mari.

## LE JUGEMENT DES C\*\*\*.

Manuscrit, nº 7218.

CIST fabliaus nous dist et raconte Qu'il ot jadis desouz le Conte De Blois un homme qui avoit Trois filles, dont moult desirroit Qu'eles venissent à honor. Eles amoient par amor Un bacheler moult bel et gent, Qui estoit moult de bone gent; Mès il n'estoit mie moult riches. Et si n'estoit avers ne chiches. 10 Toutes trois lor fet bon semblant, A chascune avoit convenant Que il les prendra à moillier, Toutes trois l'orent forment chier: Or vous dirai de lor afere. L'ainsnée ne se pot plus tere,

Ainz dist à sa suer qu'ele amoit Un bacheler qui biaus estoit. L'autre respont, qui est-il dont? C'est Robinés d'outre le pont. 20 Lasse! dist-ele, mar fui nee, Quant ma suer est ainsi dervée, Qu'ele aime celui qui m'amoit; La male passion te loit, Dist la mainsnée, il aime moi. Ainsi furent en grant effroi Trestoutes trois por un seul home. Estes-vous venu le preudome Qui peres est aus damoiseles; 30 Et l'ainsnée des trois puceles Vint à son pere isnelement, Et se li dist cortoisement: Peres, je me vueil marier, Se vous me voliiez doner Celui qui lonc tens m'a amée, Trestoute en seroit honorée Nostre gent et nostre linguie.

Dist li peres, tu as grant tort.

Voire ainçois me doinst Diex la mort,
Fet cele qu'après li fu née;
De celui sui trois tans amée
De qui ele se vante et prise.
Dont serai-je ariere mise,
Dist la mainsnée? bien me vant
Que il m'aime plus durement
Qu'il ne fet nule de vous deux.
Li peres fu toz merveilleux,

Fille, se Diex me benéie;

60

80

Quant il les oi desresnier,

Forment se prist à coroucier.

Dist li pere, ce ne puet estre,

Ne jugeroit ne Clerc ne Prestre

C'un home éussiez toutes trois;

Mès ainçois que passe li mois

Me serai de ce conseilliez.

Celes dient, or esploitiez,

Quar nous voudrons par tens savoir

Laquele le devra avoir.

Li preudom ala au moustier
Por messe oir; au reperier
Encontra son frere germain,
Si l'avoit saisi par sa main,
A conseil le tret d'une part.
Frere, fet-il, se Diex me gart,
Mes freres es, et conseillier
Me dois, se je en ai mestier.
Voire, dist cil, que ce est drois.
Frere, fet-il, moult grant desrois
Est avenuz en ma meson,

Mes filles sont en grant tençon,
Eles aiment un bacheler
Trestoutes trois sanz demorer,
Chascune dist qu'ele l'aura.
Dist lor oncles, bien i faudra
Tele qui biau le cuide avoir,
Se puis exploitier par savoir.

Li dui frere s'en vont ensamble En la meson, si com moi samble, Où les trois puceles estoient, Qui du vallet s'entremetoient.

Lor oncles les en apela, Nieces, dist-il, or venez ça, Si me dites vostre errement. Les puceles tout esraument Sont devant lor oncles venues; Ne furent pas tésanz ne mues, Ainz parlerent moult hautement. L'ainsnée tout premierement Li dist qu'ele avoit un ami, Bel et cortois, et moult joli, 90 Et si le voudra espouser. L'autre ne se volt plus celer, Ainz dist, tu mens, voir je l'aurai, Quar ainçois de toi l'acointai. La mainsnée ne set que dire, Plaine est de mautalent et d'ire, Prent un baston à ses deux mains, Sa suer en fiert parmi les rains, Qu'à la terre la fet chéir.

Nieces, dist-il, tenez en pais,
Li jugemenz sera jà fais
Laquele le devra avoir;
Et si aura de mon avoir,
Cent sols de Tornois li donrai,
Et son ami li liverrai
Cele qui miex saura respondre
A ce que je voudrai despondre.
Celes dient communement,
Nous l'otroions moult bonement;
Demandez, nous responderons.

Volentiers, ce dist li preudons.

Gg3

120

Il apela de ses voisins
Trois des plus mestres eschevins
Por ce que jugaissent à droit
De ce que chascune diroit.
Primerain demanda l'ainsnée:
Niece, n'i a mestier celée,
Qui est ainsnez, vous ou vos cons?

Oncles, par Dieu et par ses nons,
Mes cons si est en bone foi,
Si m'aït Diex, ainsnez de moi,
Il a barbe, je n'en ai point:
Se je ai respondu à point,
Si jugiez droit et leauté.
Li eschevin ont escouté
Ce que la pucele avoit dit.
Dont vint l'autre sanz contredit,
Ses oncles la mist à reson:

Or me dites de vostre con,
S'il est de vous ainsnez, ma niece?
Oncles, dist-ele, de grant piece
Sui-je ainsnée que mes cons,
Que j'ai les denz et granz et lonz,
Et mes cons n'en a encor nus.
Or ne me contredie nus
Robin, se je le doi avoir.
Or ont les deux dit lor savoir.
Si apela-l'en la mainsnée,

140 Ses oncles l'a aresonée;
Niece, fet-il, or me direz
Se vos cons est de vous ainsnez,
Ou estes ainsnée de lui.
Oncles, dist-ele, por nului

Ne lerai que ne le vous die, Qui veut si le tiengne à folie, Mes cons est plus jones de moi: Si vous dirai reson por qoi. De la mamele suis sevrée,

- Jones est, si veut aletier;
  Or m'ose bien affichier
  Que j'ai bone reson trovée.
  L'ame de lui soit honorée
  Qui jugera ces moz à droiz.
  Damoisele, par bon endroit
  Tel reson avez respondu,
  Vous avez de trestout vaincu;
  Li eschevin ce li ont dit,
  - Celui qui lonc tens l'a amée.
    Or voist querant par la contrée
    Se li jugemenz est bien fez.
    Que Diex vous pardoinst voz meffez,
    Se vous i savez qu'amender,

166 Je le vieng à vous demander.

Explicit li Jugement des C.\*\*\*.

## DU PESCHEOR DE PONT SEUR SAINE.

Manuscrit, nº 7218.

J'oï conter l'autre semaine C'uns peschieres de Pont seur Saine 10

20

30

Espousa fame baudement;
Assez i prist vin et forment,
Et cinq vaches et dix brebis.
La meschinette et ses maris
S'entr'amoient de bone amor.
Li vallés alloit chascun jor
Peschier en Saine en son batel,

Toutes les foiz que il peschoit;
Assez en vendoit et menjoit,
Et s'en pessoit moult bien sa fame.
Il estoit sire, et ele dame
De lui et de quanqu'il avoit,
Come preudom se maintenoit,
Et la foutoit au miex qu'il pot:
Qui ce ne fet, l'amor se tolt
De jone fame quant il l'a,
Jà bone joie n'en aura,
Quar jone fame bien péue,
Souvent voudroit estre foutue.

Un jor gisoient en lor lit,
Au bacheler tendi le vit
Que il avoit et lonc et gros,
Au poing sa fame l'ot enclos,
Si nel' senti ne mol ne vain:
Sire, dist-ele, plus vous aim
Que je ne faz Perrot mon frere,
Voire, par Dieu, plus que ma mere,
Ne que mon pere ne ma suer,
Je ne t'en croiroie à nul fuer,
Fet cil, que tu m'amaisses tant
Come tu me fez entendant,

Ainz cuit que tu le dis par guile. Non faz, dist-ele, par saint Gile, Je vous aim por ce que m'amez; Vous me chauciez bien et vestez, Et donnez assez à mengier, Et si m'achetastes l'autrier Bone cote et bon sorcot bleu. Tu m'ameroies, fet-il, peu, Se plus ne te savoie fere; D'aillors covient l'amor atrere, Se je ne te foutoie bien, Tu me harroies plus c'un chien: Je m'en effors por toi sovent, Jà fame por nul garniment N'amera si bien son mari Com por fere ce que je di.

40

50

60

Cele fist moult le grimouart;
Fi, fet-ele, que Diex m'en gart,
Que je vous aime por ce fere;
Moult m'anuieroit vostre afere,
Se le vous osoie véer,
Jà ne vous leroie bouter
Vostre longaingne de boiel.
Cuidiez-vous or qu'il m'en soit bel?
Ce est la riens qui plus m'anuie;
Mengié l'éust ore une truie!
Mès que vous n'en éussiez mort.

Mengié l'éust ore une truie!

Mès que vous n'en éussiez mort.

Suer, dist-il, tu auroies tort,

Se j'avoie le vit perdu,

Il me seroit trop meschéu,

Tu ne m'ameroies jamès.

Si feroie plus c'onques mès,

70

90

Selle

Fet cele qui volentiers ment, Moult me poise quant je le sent, Tel deable de pendeloche,

Qui entre les jambes vous loche; Quar pléust ore au vrai cors Dé Que un chien en fust enossé. Or ne set son mari de voir S'ele ment, ou ele dist voir, Tant c'un example li moustra, Par qoi moult très bien l'esprova. Il se leva un jor bien main, Son aviron prist en sa main, Et prist sa roi et son truel, 80

Si s'en entra en son batel, Et s'en r'ala peschier en Saine, Tant qu'il vint à la mestre vaine De l'eue qui estoit corant; Lors a véu venir flotant Un Provoire qui ert noié; Si vous dirai par quel pechié. Uns Chevaliers le mescreoit, Qui por sa fame le haoit, S'en fu espris de jalousie; Tant le gueta, et tant l'espie,

Que il trova la char jumele, Le masle deseur la femele Trova ensamble nu à nu. Cil saut en piez le vit tendu, En l'eue sailli qui ert grant, Noier le covint maintenant, Mès onques nul lieu n'aresta, Et li peschierres le troya.

Ausi tost come il à lui vint,

De sa fame lors li souvint

Qui dist que rien ne haoit tant,

Qui fust en cest siecle vivant,

Come ele fesoit son ostil.

Le vit rez à rez du poinil

Li a à son coutel trenchié,

Puis l'a bien lavé et torchié,

Si l'a mis dedenz son giron.

Atant come il ot de poisson,

S'en vint en sa meson arrière,

Come s'il déust lors morir.

Sa fame le cort conjoir,

Et li dist, suer, tré te en là,

Jamès mon cuer joie n'aura,

Quar je sui mors et mal bailli.

Troi Chevalier m'ont assailli,

Où ne trovai nule merite,

Fors qu'il me mistrent à eslite;

Il me distrent que je perdroie

Lequel membre que je voudroie.

S'il me tolissent la véue,
Tote joie éusse perdue;
S'il me trenchaissent les oreilles,
Li mons en parlast à merveille;
Je dis c'on me copast le vit.
Por ce que tu avoies dit
Que tu n'en avoies que faire.
Le vit a geté enmi l'aire,
Et cele l'a bien regardé,
Si le vit gros et bien carré,

130

Et conust bien que c'estoit vit:
Fi, fet-ele, com fet despit,
Diex vous envoit corte durée;
Or n'est-il riens que je tant hée,
Come je faz le cors de vous:
Certes or departirons-nous.
Quoi, bele suer, jà déis-tu,
Se j'avoie le vit perdu,
Que tu ne m'en harroies jà,
Je me merveil coment ce va.

Is a me merveil coment ce va.

Encor, dist-ele, di-je bien
Qu'il ne me chaut de vostre rien,
Se de vostre mauvestié non;
Jamès ensamble ne girron.
Une bajasse ot amenée
Qui estoit de la vile née,
Ne sai sa niece ou sa cousine,
Ele l'appelle Ysabeline;
Cueil ces vaches par cel porpris,

Maine-les en par cel postis.

Maine-les en par cel postis,
Je m'en irai par l'uis derriere.
Il y avoit une faviere
Qui jà estoit toute cossée:
Oiez de qoi s'est porpenssée.
Ele en apele Ysaberon,
Bele niece, fai bon giron,
Eslis de ces plus beles cosses,
Et je cueillerai des plus grosses,
Si en emplirai tout mon sain,
Jà n'en leroie une au vilain,

160 Jà n'en leroie une au vilain, Se les en péusse porter. Cil le comence à rapeler : Douce amie, quant je t'oi prise,
Je te promis en sainte Yglise
Que je te porteroie foi;
J'ai bien vingt et six sols sor moi,
Vien avant, pren en la moitié,
G'i cuideroie avoir pechié,
Se je t'en toloie ta part:

- Pren la moitié, l'autre me lesse.

  Et cele contre val s'abesse,

  Se li cerche entor le braier,

  Si a trové un vit si fier

  Qui en ses braies li pantoise;

  Ele le paumoie et souspoise,

  Si le senti et dur et chaut,

  De joie toz li cuers li saut.

  Qu'est-ce, dist-ele, que je sent?
- 180 C'est mon vit, dist-il, qui me tent
  Itel com je soloie avoir.
  Gabez-me vous? ainz vous di voir,
  Coment vous est-il revenu?
  Jà l'a Diex fet par sa vertu;
  Qui ne voloit mie, ce croi,
  Que tu te partisses de moi.
  Lors le comence à acoler,
  A besier, et à langueter,
  Et tint la main au vit tozdis.
- 190 Ha! biaus frere, biaus douz amis,
  Vous m'avez hui espoentée;
  Onques puis l'eure que fui née,
  Ne fu mon cuer plus à mal aise:
  Tout maintenant l'acole et baise.

200

El r'apele sa chamberiere, Ramaine les bestes arriere, Ele li crie à grant alaine, Ramaine les bestes, ramaine, Me sire a son vit recouvré,

Nostre Sires i a ouvré.

Seignors, fols est qui fame croit,
Fors tant come il l'ot et la voit.

Je di en la fin de mon conte
Que s'une fame avoit un Conte,
Le plus bel et le plus adroit,
Et le plus alosé qui soit,
Et fust Chevaliers de sa main,
Meillor c'onques ne fu Gavain.
Portant que il fust escoillié,

Tost le voudroit avoir changié
Au pior de tout son ostel;
Portant qu'ele le trovast tel
Qu'il la foutist tost et sovent.
Se Dames dient que je ment,
Souffrir le vueil; atant m'en tais,

216 De m'aventure n'i a mais.

Explicit du Pescheor de Pont seur Saine.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

## GLOSSAIRE

Contenant l'explication des mots les plus difficiles à entendre, qui se trouvent dans ce volume.

A : Avec, pour, de, du, avez, sur, contre, par, en, est, au.

AAGE: Age.

AAISIÉ: Soulagé, à qui rien ne manque.

AAISIER: Soulager, faire du

bien.

AATIR: Défier, s'empresser, résister, disputer la concurrence.

AATIS: Empressés, défiés. ABAISSIER: Apaiser, tranquil-

ABANDON (se mettre): S'ex-

ABATEIS: Destruction, carnage. lier; fréquentation.

ABAUBIS: Etonné.

ABELIR : Plaire, être agréable. ABET: Ruse, finesse, subtilité, se joindre à quelqu'un. fraude.

ABEVETER: Tromper, endor- conter. mir par des discours; guetter, épier pour surprendre.

blé, déconcerté.

Aboupper: Essouffler, ôter la respiration.

ABOUTE: Touche, joint.

ABOUTER: Aboutir, toucher,

être joignant. ACAINDRE: Environner.

ACAINT : Environné. AÇAINTE : Coin, lieu retiré.

A CELÉE: En cachette, secrètement.

ACENER: Joindre, placer, adresser juste. Voyez. Assener.

A CE QU'IL : Pendant qu'il. ACESMEMENT: Action de parer.

ACESMER: Parer, orner, ajuster, habiller.

Acesmes: Ornemens, parures.

ACHAISON, achoison: Occasion, prétexte, dessein, sujet; plainte, querelle, accusation, calomnie.

ACHAISONER: Accuser, calom-

nier.

ACHAPER: Echapper.

ACHESMER. Foyez ACESMER. Achoiser , achoisier : Apaiser, tranquilliser.

ACHOISON. Voyez ACHAISON. ACLINER: Se baisser, saluer, se prosterner.

Acoten: Apaiser.

Acointe : Lié d'amitié, fami-

Acointement: Fréquentation. Acointer: Fréquenter, se lier,

Acointer (pour la rime): Ra-

Acoler: Embrasser.

ACOMPAIGNIER: Marier, join-ABOSMEZ: Abattu, triste, acca- dre, coucher avec quelqu'un.

ACORCHIER: Ecorcher.

Aconen: Faire mourir, arracher le cœur, les entrailles.

Acouardi: Lâche, paresseux,

abattu, lent, las.

ACOUCHER: Se mettre au lit. ACOUCHER MALADE: Tomber malade, être alité.

Acoupler : Joindre.

Acourer. Voyez Acorer.

Acuir: Acquitte, tienne quitte. ADAERAINS: Le dernier, ensin.

ADAIGNER: Regarder comme digne, aimer, complaire, faire la volonté de quelqu'un.

Adens: Le visage contre terre,

prosterné.

ADENTER: Renverser, terrasser

le visage contre terre, faire mordre la poussière; se prosterner.

Adès : Toujours.

Adeser: S'attacher, se joindre; adesa, se joignit.

ADEVINAL: Enigme.

ADONG, adonques, adons: Alors.

ADOUBER: Aiguiser, parer, ajuster, arranger, armer, habiller, préparer.

ADOUGER: Caresser, tranquil-

liser.

AENTE, être à ente: Gravé; il le cœur, je ne peux l'oublier; jamais avant. manet altá mente repostum. Gesir à ente, être couché près d'une contraire, mais, avec, en attenpersonne, être, pour ainsi dire, dant. collé, joint.

AERDRE: S'attacher, se joindre;

saisir, empoigner.

Aers et Aert: S'attache, saisit. jour. AERS: Joint, attaché, saisi.

AEURER: Adorer, honorer,

Afaitié : Instruit, poli, ajus-

té, disposé.

AFAITIER: Parer, arranger, instruire, donner de l'éducation. AFAUTRER: Harnacher.

AFEBLOIER: Affoiblir, et s'affoiblir.

Afferen, afferir: Convenir, jour. être sortable.

AFFICHER: Assurer, s'appliquer.

AFFICHES: Boucles.

Affier, after: Assurer.

AFFIERT: Convient.

Affolen: Blesser, faire contusions, faire enrager.

AFFRONTER : Blesser le front, casser le front.

APPUBLER: Couvrir, vetir, en-

AFOUER: Abattre, accabler.

A FOY: Ma foi.

AGAIT : Subtilité, surprise.

AGGRELLIER: Devenir grêle, diminuer.

AGIRONER: Environner. AGUET. Voyez AGAIT.

AHAN: Peine, fatigue, travail. AHANER: Peiner, fatiguer, labourer, travailler.

AHERDRE: S'attacher. AHOCHER: Accrocher. AïE: Aide, secours.

AIGRE: Alerte, vigoureux. AIGRET: Verjus, sauce.

AILLIE: Ail, sauce à l'ail. Aim, ain: Hameçon à pêcher.

AIN: Pour aime.

AINC: Avant, mais jamais; m'est à ente: J'ai cela gravé dans ainc avant, ainc mais, ainc mès,

Ainçois, ainzois: Avant, au

AINGLETERRE : Angleterre.

AINS: Mais, au contraire, avant; ains l'ajorner, avant le

AINSNÉ: Aîné.

AIR: Force, violence, colère,

AIRE: Place, état; de put aire, de bas, de vil et méchant état.

AIRER, airier: Irriter, facher.

Aïst, aït: Aide. AIUE : Aide, secours.

AJORNÉE: Le point du jour.

AJORNER, ajourner: Faire AFETER, afetier. Voy. AFAITIER. jour; à l'ajorner, au point du

AKEURE: Joigne.

ALASCHIER: Desserrer, relâ-

A L'AVESPRER : Le soir.

ALEGER, alegier: Soulager. ALEMANDE: Amande, fruit.

ALEMITE: Soufflet, coup de poing.

ALENÉE: Haleine.

ALEURE : Train , pas ; grant aleure, grand train, à grands pas.

ALIXANDRE : Ville d'Alexandrie.

ALLELUIE: Joie, plaisir, réjouissance.

ALLOIGNE, alloignement: Délai, retard.

ALME:

ALME: Ame.

ALOE : Alouette, oiseau.

ALOIGNE. Voyez ALLOIGNE.

ALONGEMENT : Délai.

ALOSÉ: Estimé, recommandable, prisé, distingué à tous égards, de bonne réputation.

ALOUER: Vendre, louer, pren-

dre à gage.

AMAINT: Amène.

AMANDER, amender: Corriger, profiter.

Amans: Amoureux.

AMANT et AMENT: Pour amende, se corrige et corrige.

Ambedeux, ambedoi, ambedui: Tous deux.

Amblant: Qui enlève; qui va

AMBLER: Enlever, voler, aller l'amble.

Ambleure: Aller le pas.

AME: Quelqu'un.

AMEGROIER: Diminuer, ruiner, maigrir.

AMENDE: Réparation. AMENDER: Réparer.

AMENUISER. Voy. AMEGROIER.

AMERES, ameurs: Amans,

amoureux.

AMIENOIS: D'Amiens.

AMIRES, (pour la rime): Amiral.

Amis: Capuchon, couverture.

Amisté: Amitié. Ammi: Au milieu.

AMOIER: S'employer, s'appliquer, avoir à cœur, prendre goût à quelque chose.

AMONT: En haut.

AMONTER: Monter, parvenir, augmenter, valoir.

Amorettes: Amourettes.

ANBEDEUX, anbedoi, anbedui: Tous deux.

Anc: Exclamation; han, en frappant.

Ancianor, (rime) : Antique,

Anc NUIT: Avant cette nuit. Ançois. Voyez Ainçois.

Ancui: Avant ce jour.

Andrew, andex, andoi, andous, andui: Tous deux, tous les deux ensemble.

ANELET: Petit anneau.

ANFARME: Infirme. Angoisser: Presser.

ANIAUS: Bagues. Anieus: Fâcheux.

Anor, anuit: Ennui, peine, chagrin, insulte.

Anque: Avant. Anqui: Là, de-là.

Ansois, anzoiz. Voy. Ainçois. Anui, anuit: Peine, chagrin; cette nuit.

ANUIS SEROIT: Il seroit difficile.

ANUITER, anuitier: Commencer à faire nuit.

ANUITER, anuitier: La nuit; ains l'anuitier, avant la nuit.

Anvis, envis: Malgré, à peine. Aombres: Faire de l'ombre; couvrir.

AORER, aourer: Adorer, prier.

Aoust : Moisson.

Acusten: Moissonner.

Aousteron: Moissonneur. Aouvré: Employé au travail.

AOUVBER: Travailler.

APAIER: Satisfaire, contenter, apaiser.

APARECER: Rendre lent, paresseux.

APARMAIN: A l'instant.

APENSER : Réfléchir, préméditer, examiner.

APERT: Evident; en apert, évi-

APERT: Savant, connoisseur, intelligent.

APERTISE: Connoissance, intelligence.

APPAREILLIER, apostole: Le Pape. Appareillier, apparillier: Disposer, préparer, arranger, habiller, ajuster.

APPIAUT : Appèle.
APPOIER : Appuyer.

APRESSER : Accabler, opprimer.

нh

APRESURE : Ardeur. APROCHER: Fréquenter. APROISMER: Approcher.

A QUE FAIRE : Pour quoi faire. AQUEUT, aquieut: Recoit bien, accueille.

AQUIEUT LA VOIE : Se met en brer ; finir. chemin.

AQUOISER: Apaiser, tranquilliser.

ARAISNER, araisoner, aresner, aresoner: Pailer à quelqu'un, l'entretenir, lui porter la parole, haranguer.

ARDER, ardoir, ardre: Brûler. chagrin, tourment. Arecier: Se mettre en œuvre.

ARER: Labourer.

ARESNER: Arrêter, attacher.

ARESNER, aresnier, aressoner. Voyez ARAISNER.

ARESTUS : Arrêté.

ARIRER : Mettre en colère.

ARME : Ame.

ARONDELLE: Hirondelle. ARRAISONNER. Voy. ABAISNER.

ARRAMIR: Assembler, convoquer, réunir; s'engager, désier. Place arramie, joûte, combat indiqué, engagé.

ARRIER, arriere : Derrière, à reculons; retrò; signifie encore, bœuf. aussi.

Ans: Art; arc; brûlé.

Art (savoir d'): Etre fin, rusé. ARVOIRE: Enchantement, vision, vapeur.

Asmen: Estimer, juger.

Aspre: Ardent, empressé. Asproier: Exciter, pousser, aiguillonner.

Assaier: Tenter, essayer, assiéger.

Assaillin: Essayer.

Assazez: Rempli, comblé de ger, ajuster, accorder. biens, content.

Asseir, assir: Bien placer, bien crievant, au point du jour. traiter.

Assen: Intelligence.

Assené: Bien ou mal placé.

Assener, asseneir: Placer, marier, adresser juste, attraper, bœufs, vaches, chèvres. parvenir, joindre.

Assentant: Consentant.

Assentement: Consentement.

ASSENTIR: Consentir. Asseur : Assuré.

Assiege: Place.

Assommen: Compter, nom-

Assource: Absoudre: d'où Assous: Absous, franc, quitte; assoille, absolve.

ASTELLE: Morceau de bois.

ATAINE : Athènes, ville de Grèce.

ATAINE : Querelle, dispute;

ATAINEUX : Fâcheux.

ATALANTEB, atalenter, atalentir: Disposer, instruire, rendre propre à quelque chose, avoir et donner de la bonne volonté : d'où atalenté, disposé, prêt à agir, de bonne volonté, empressé.

ATANT : Alors.

ATAPIR: Se cacher, se presser contre quelque chose.

ATARGER, atargier, atarjer: Retarder, différer; presser.

ATIRER: Ajuster, convenir, accorder.

ATOIVEE: Collier ou jong d'un

ATOR: Atour, parure.

ATORNER, atourner: Préparer, disposer, ajuster, parer, orner, arranger, harnacher; atort, prépare, dispose.

A TOUT: Avec tout; à tout sa chemise, avec sa seule chemise; à tout un homme, avec un seul homme.

ATROPELER, atruper: Assembler, réunir.

ATTREMPER: Modérer, arran-

AUBE: Le point du jour; aube

AUBRES : Arbres. Aucoire: Auxerre. AU DAARAIN : Enfin.

AUMAILLE: Bestiaux à cornes,

AUMAIRE: Armoire.

Aumosniere : Bourse. AÜNER: Assembler.

Aunoi : Aune , arbre ; lieu planté d'aunes.

Augues: En ce moment, alors,

à présent.

Aus: Ail; eux; avec. AUSINT: Aussi bien.

AUTRESI, antretel: Comme,

de même, semblablement.

AUTRESTANT, autretant: De même, pareil, semblable; pareillement, semblablement.

AUTRIER. Voyez L'AUTRIER. Auvernois, auvernats: Espèce de vin à Orléans et à Blois.

Auvoire: Folie, vertiges, enchantemens, vapeurs?

Aux : Ail; eux; avec. AVAL : En bas.

AVALER: Descendre.

Avant : Avance, fasse pro- volonté. Voyez S'Avolonter.

AVANT DIRE: Poursuivre, continuer; prédire.

AVEL, apiaus: Tout ceque l'on souhaite.

AVENANS, avenant: Agréable, qui plaît, d'agréable abord, gracieux, de facile accès.

AVER, avere, avers: Avare.

Avera, averai : Aura, j'aurai.

Avers : Avare; biens.

AVIAUS : Bijoux, tout ce que l'on souhaite, bonnes aventures.

AVIENT : Avoient.

Avoi : Hélas.

Avoir: Biens, richesses.

Avoir beu son sang: Etre fou. insensé; avoir en despit, mépriser.

Avolonter: Donner bonne

Avoltine, avoutire: Adultère.

B

BACHELER: Jeune homme, ado-

Bacon: Cochon, jambon, tranche de lard.

BABR: Souhaiter, viser, ouvrir la bouche; gole baée, bouche ou-

bailli, mal traité.

BAILLIE: Paissance, gouvernement, autorité, tutelle, charge, garde.

BAISSELLE, bajasse: Servante.

BALANCIER : Jeter.

BALER: Danser, s'agiter.

BARAT: Tromperie, trahison, complot odieux, mauvais dessein.

BARATER: Tromper, tendre des nie, saint. piéges; troquer.

BAREIL : Baril , tonneau.

BARGIGNIER: Balancer, varier, être inconstant, marchander.

BARNAGE: Courage, force, valeur; suite d'un grand.

BARON: Mari, homme.

BASCHOUE: Hotte enduite de poix.

BATEL : Bateau ; marteau.

BAUÇANT: De couleur jaune. BAUDRAI: Donnerai.

BAUT : Joyeux, gai; donne.

Beduyn: Hérétique parmi les BAILLI (bien): Bien traité; mal Mahométans, ceux qui croyent à Alv.

BEER: Viser, tendre, aspirer, souhaiter, attendre, desirer.

BEL: Bien.

Belement : Doucement, agréablement.

Bellone: Inégal en longueur. Belluss: Contes en l'air.

Beneir: Bénir.

Beneoit, beneoite: Béni, bé-

Bennie, banie: Assemblée.

Bencil : Bergerie. BERCUEL: Berceau.

BERGOIGNE: Bourgogne BERRUIEN: Qui est du Berry. BESANT : Pièce de monnoie de

Bysance, valant dix sols.

Bescousse: Agitation, se-

Besoig, besoigne: Besoin, nécessaire.

BESTOURNER: Renverser.

Beu : Agréable , beau. Beuban: Pompe, grand éta-

lage; orgueil.

Beuse: Dans le Fabliau de Sire Hains, exclamation.

Bias, bians, biax: Beau.

BIBER : Se réjouir.

BLANCHOIEE: Paroître blanc.

BLANDIR : Caresser.

BLASTANGE: Blame, insulte. BLASTANGER: Blamer, insulter.

BLASTENT : Blâme.

Blef, bleif: Bled, froment. Blesmin: Tächer.

BLIAUT : Manteau.

BLOES: Bleues.

BLONDETTE CHIERE: Mine gracieuse, réception gracieuse.

Bock : Bouche.

BOCHET, bochez: Bosquet.

BOEN: Bon. Boien: Boyau.

BOILLANT: Bouillant; S. Mar- jet, brigand. tin le boillant, la Translation de S. Martin , le 4 juillet.

Boire son sens: Devenir fou. Boisdie: Tromperie, ruse, fi-

nesse, adresse.

Boise: Bois, pour la rime. Boiser: Tromper; d'où bois,

BOIVER: Boire.

Bon oi : Oi, en basse Normandie, signifie défaut, incommodité.

Borce, borse: Bourse.

BORDE, bourde: Mensonges, contes en l'air.

BORDE: Maison.

Bos: Bois.

Boschage: Petit bois, bocage. Boucel, bouciaux: Ventre, boyaux; vaisseaux, bouteille, cruche.

BOUDINE: Le nombril.

Boule: Tromperie; savoir de boule, savoir tromper.

Bour : Bouteille.

BOUTER: Mettre, pousser.

ROUVIER: Conducteur de bœufs. Braiel, braier, braies: Cu-

lottes, brayette.

Braine : Espèce de monnoie. Constant Duhamel, vers 320; c'est aussi un poisson de rivière.

Braioen: Culotte, le haut de

la culotte. BRAIT : Cri.

Branc D'ACIER: Epée, sabre.

Braoillier: Défaire sa brayette, jouer de la brayette.

Braons, braion: Canons de la culotte.

Brehaigne : Stérile.

Bricon: Coquin, mauvais su-

BROCHETTES: Eperons.

BRUIR: Griller. Buer, bués : Bouf.

Buen : Bien, bon ; à son buen, à son plaisir, à son gré, tel qu'il convient, à sa volonté.

Buffet: Soufflet. Bufois: Orgueil, vanité, grande pompe, équipage brillant, grand train.

Buies: Chaînes, entraves. Buisses: Buisson, bûches,

morceaux de bois.

Bure's buriau, burel: Bure, grosse étoffe.

LA: En arrière, ci-devant. CACOUTE: Coup.

CALANGAGE, aller en calangage: Aller en maraude, chasser sur les terres d'autrui, usurper.

CALANGER: Disputer la pro-

priété, s'emparer du bien d'au-

CANIVET : Canif.

CANTORBILLE: Cantorbéri, ville d'Angleterre.

CARCHIER: Charger.

CAROLE: Concert, danse, assemblée de joie.

CASTOIEMENT : Instruction.

Caus (rime) : Coups.

CEAX: Ceux.

CE CUIT : Je pense, il m'est avis, je m'imagine.

CÉENS: Ici dedans.

CEL: Ce, celle, cette; cels, ceux-là.

CELEBMENT: En secret.

Celi: Celui.

CEMBEL: Assemblée, combat,

CEP: Prison.

CERCHIER: Chercher. C'ert: C'étoit, ce sera. CHAALIS: Bois de lit.

CHAILLE: Vient du verbe cha- liers. loir, il importe, se soucier, s'embarrasser, s'intéresser; ne vous point.

CHAINSE: Ce qui sert en génénappe d'autel, voile, etc.

CHAITIF, chaitis: Pauvre, mal-

heureux, infortuné.

CHALLE, Challon, Challos: Charles.

CHALOIR: Il importe.

CHAMPAIGNE: Campagne. CHAMPIONS: Défenseurs, qui

combattent pour un autre. CHANCEL: Le chœur de l'E-

glise.

voir la chandelle à S. Arnoul, finesse, expérience. être cocu.

CHANEL: Conduit, canal. CHANJAST : Changeât.

CHAPEL, chapelet: Chapeau, seau nocturne, chouette. couronne de fleurs, voile de Cheveil: Cheveux.

CHAPEL: Hangar où on tue par les cheveux, les lui arracher.

les bêtes.

CHAPELAIN: Prêtre, curé.

CHAPELEIS: Carnage.

CHAPELER: Couper, briser, casser.

CHAN: Chair, viande. CHARIER: Charger.

CHARNIERE: Les pentures d'une porte.

CHARRIERE: Chemin de char-

rette.

CHARTRE: Prison.

CHASTEL, chastiax: Bourg, château, biens domaniaux.

CHASTELAIN: Seigneur d'un bourg; c'étoit aussi un Gouver-

CHASTIER, chastoier: Reprendre, instruire, corriger.

CHASTOIEMENT : Réprimande, correction.

CHATONER: Ramper, aller à quatre pattes.

CHATONS: Caton.

CHAUCIERS: Chaussons, sou-

CHAUDUN: Du boudin.

CHAUT: Du verbe chaloir; il chaille, ne vous embarrassez ne m'en chaut, il ne m'importe, je ne m'en soucie pas.

CHAVESTRIAUX; estre aux charal à couvrir, jupon, chemise, vestriaux, être en querelle, se battre, se tirer aux cheveux.

> CHEANS, bien cheans: Heureux; mal cheans, malheureux.

CHEIR: Tomber.

CHEITIVE: Chétive, infortunée, malheureuse, captive.

CHERE. Voyez CHIERE.

CHETIF, chetis. Voy. CHAITIF. CHEVALET: Petit cheval.

CHEVANCE: Biens, richesses; faire chevance, gagner des ri-CHANDOILE: Chandelle; de- chesses. Il signifie aussi, ruse,

CHEVAUCHER, chevauchier: Al-

ler à cheval.

CHEVECE: Coiffe, voile. Oi-

CHEVELEN: Prendre quelqu'un

CHEVESTRE: Licol.

CHEVIT: Jouir, venir à bout CHEVOLS: Cheveux.

CHICE: Avare.

CHIÉB: Tombe; que qu'il en chiée, quoi qu'il en arrive.

CHIEF: Tête, commencement,

bout, extrémité, fin; de chief en magistrats, notaires, maîtres d'échief, d'un bout à l'autre; venir cole. à chief, venir à bout; à chief trere, parvenir à un but, réussir.

CHIEF ENCLIN: Tête baissée.

CHIERE: Visage, mine, réception; chiere basse, visage abattu, consterné; chiere haute, visage levé, gai, content; chiere mate, lasse, mine abattue, consternée; chiere morne, triste.

CHIET: Tombe.

CHIEZ: Chez; chef, tête.

CHOE: Chouette, oisequ noc-

Choisin: Appercevoir.

CHOLS: Choux.

CHOSER: Gronder, blamer, accuser, imputer.

Cr : Ici.

CIAUS, ciaux, ciax: Ceux-ci; Cieux, ciel.

CIEX : Cieux, ciel. CIL: Ce, celui, ceux.

C'IL : S'il.

CILLER: Fermer les yeux.

Cis: Cet, ce, ces. CITOAL: Cannelle.

CITOLE: Instrument de musique à cordes.

plainte.

CLAIMER, clamer: Se plain- mande; commandement. dre, appeler, nommer, demander, crier après quelqu'un, aceuser; clamer quite, ou cuite, ment: Tous ensemble, en génédéclarer quitte; se clamer las, se ral, en public, en présence de dire infortuné, abattu.

CLAMOR: Cri, plainte.

CLARTEZ: Dans S. Pierre et le ment. Jougleor, parlant des souliers de ce dernier: moult iert grant la Compain, compaing: Camaclartez; c'est-à-dire, qu'ils étoient rade, compagnon. troués. On dit encore : il a des souliers de neuf jours ; pour dire Companen, comperer : Payer, qu'ils sont percés, faisant allusion acheter, coûter, mériter, acquéaux enfans qui ne voyent clair rir; je l'ai comparé chier, je l'ai qu'à neuf jours.

des clous.

CLERGIE : Science.

CLERS: Gens savans, instruits, bien; qu'on.

CLERS ET SERS: Gros et menu. CLICORGNE (regarder): Regarder de travers.

CLOSTRE: Cloître.

CLUINGNER: Baisser les yeux; faire signe.

COARD, coars, coart: Lâche, poltron, timide, lent, paresseux.

Coe: Queue.

Coens, cuens: Comte. Cor, coie: Tranquille.

Colement: Tranquillement, sans bruit, à voix basse.

Coller: Céler, cacher. COILLIR: Cueillir.

COINT: Poli, bien instruit, prudent, sage, avisé, subtil, rusé, ajusté, paré.

COINTEMENT: Prudemment. Cointisu: Politesse, prudence.

Cointoier: Instruire, polir, ajuster, parer, élever, éduquer. Coissin: Coussin; cousin.

COITER, coitier: Presser, pousser, exciter, aiguillonner!

Colée: Coup, soufflet. Com: Combien, quoique.

COMAND, comans, comunt: Or-CLAIM, clains: Clameur, cri, dre, commandement; commande.

COMENT: Commence; com-

COMMUN: Public.

COMMUNALMENT, communautout le monde.

COMMUNEMENT: Publique-

COMPAIGNE: Compagnie.

COMPARAGE: Comperage. payé cher. De - là vient com-CLAUFICHIER: Attacher avec praisses dans Sire Hain et Dame Anieuse.

Con: Comme; quoique; com-

Conchier: Salir, ordover; Tromper, surprendre, jouer d'un

Concile (tenir): Jaser, parler que, jusqu'alors.

ensemble.

dre conseil.

CONCLURE: Faire taire.

Confesseur: confessé. Conjour: Fêter, bien recevoir, se réjouir ensemble, . faire fête.

CONQUESTER: Gagner.

CONQUET: Profit, avantage. Conroi : Compagnie, soin; prendre conroi, avoir soin.

CONROIER: Arranger, prépa-

rer, disposer, régler.

CONSAUT: Conseille, console. Consaux: Conseils, desseins formés, résolutions prises.

Conseiller : Raconter bas, parler à l'oreille, prendre avis, le demander, projeter.

CONSEUT: Atteint.

Constrée: Eloignement, absence.

CONSTRER: Eloigner.

Consider, consuir, consuivre: la queue. Atteindre; parvenir, obtenir.

CONTE : Discours; tenir conte,

jaser, parler.

content.

CONTROUR, contere: Qui raconte, narrateur.

CONTILLER: Conter, raconter, discourir.

CONTRAIRE, contrere : Acci-

dent, malheur, adversité. Contrait: Mal fait, contrefait, estropié.

CONTRALIEUX: Querelleur, coudes. contrariant.

CONTREMONT: En haut, en

montant; arbres d'un grand con- cultivé. tremont, d'une grande hauteur. Co ntreuve , controveure ,

controuveure : Mensonge , inven- projet , conduite , manière.

CONTREVAL : En bas. Cop, cops: Coups.

Cop: Cocu.

CORAGE: Cœur, ame.

C'orains que : Auparavant

CORBEUIL: Corbeil, petite ville. CONCILLER: Conseiller, pren- Les oignons de cet endroit étoient fort estimés dans le XIIIe siècle.

CORDE; trere à sa corde, met-

tre de son parti.

C'or QUE: Encore.

CORROIE: Bourse; on la portoit à la ceinture : ceinture.

Cons : Corps; court, brevis; course, cursus; cour, curia. Grant cors, grande course, grand pas, grand train.

Conr: Cour; curia; il court,

currit; bref, court.

CORTIL: Jardin.

CORTINE: Tour de lit, tout ce qui environne.

COSTER: Coûter.

Core, cotelle: Corset, veste, manteau de lit qui ne passoit pas les côtes.

Cote verte: Manteau de lit.

COUE: Queue.

COUETER: Convoiter; remuer

Coupe: Faute: cocu. Courage: Cœur, ame.

Couroie: Bourse à CONTENS: Dispute, querelle; mettre argent, qui se portoit comme une ceinture.

COURTIL: Jardin.

COURTINE. VOYEZ CORTINE. Coust; de poure coust, de

peu de valeur.

COUTE: Coude.

COUTE, couete: Matelas, couverture, espèce d'oreiller, carreau, traversin pour appuyer les

COUTEL: Couteau.

Couture : Champ labouré,

COUVERTOIR: Couverture.

Couvine : Dessein,

CRAISSET : Chandelle.

CRAMPI: Courbé, resserré, restraint.

HhA

CRANCHE: Chancre.

CRAS : Gras.

CRÉANTER: Promettre, assurer, engager.

CREMER, cremir: Craindre.

CREMOR: Crainte.

CREPON, crespon: Croupion, échine.

CRESPIR : Couvrir. CRIEN, crient: Craint. CRIENDRE: Craindre.

CRI LEVER: Appeler du se- sans payer, gratis.

cours.

CRISNER: Faire un certain sentiment, esclave. bruit comme un lit.

CROIRE: Prêter.

CROISSER. Vovez CRISNER. CROIX D'OUTRE MER : Les Croisades.

CROLLER: Pencher.

CROUSTELLE: Petite croûte de vage.

Cur: Qui, à qui.

Cuider: S'imaginer, penser, présumer, être d'avis.

CUIDER, cuidier, substantif: Imagination, présomption, pensée, avis; au mien cuidier, suivant moi, à mon avis.

CUIR : Pean.

Cuit : Pense.

Cuite, cuitte: Quitte.

CUITEMENT : Franchement .

CUIVERT: Bas, abject, sans

CUIZANBON: Soin, inquiétude.

C'un : Qu'un.

CURE: Soin, envie, desir.

Custode: Gardien.

CUVERTISE: Bassesse, escla-

CYNELE: Fruit de l'épine blanche.

DAARAIN, daerain : Dernier; au daarain, à la fin.

DALEZ: D'auprès, d'à côté.

DAM, damp, don: Seigneur.

DAMAGE: Dommage.

DAME DÉ, Dame Dieu, Dame Diex: Seigneur Dieu.

Damoisel, damoisiaux, da- pechement. moisiax: Jeune homme de condition, jeune gentilhomme.

DAN, dans, dant: Seigneur.

DANGER, dangier: Peine, re- une selle. tard, difficulté, embarras, inquiétude; à dangier, avec peine, avec difficulté, avec retard; faire dangier, faire difficulté.

DANOUI : De-là. D'Ax : D'eux.

Dé: Dieu.

DE: Que. DECHIÉE: Tombe; dechiez,

tombé.

Deçoivre, decevoir: Tromper, surprendre.

DEDUIT ; Plaisir , récréation , amusement.

DEFAMÉ: Infâme. DEFAMIE: Infamie.

Deffence (rime) : Défende.

Defferm: Ouvert. Deffermen: Ouvrir.

Deffueler: Oter, se devêtir. Deroi, defois: Défense, em-

Deforetez: Souliers éculés. DEFORS: Dehors; autrefois.

DEGRAS (faire ses): Pousser

DEGUERPIR: Quitter.

DEHAIT, dehet, dehez: Peine, affliction, abattement, malheur, tristesse, incommodité.

DEHAITIÉ, dehetié: Triste,

abattu, découragé.

DEHAITIER, dehetier: Rendre, être triste, abattu, découragé.

DEHURTER: Pousser, presser, frapper.

Dejougler : Déconcerter.

DEJOUSTE: Auprès.

DEL: Du, de ce; d'un et del, de chose et d'autre.

DELATANCE : Retard.

Delaier : Différer, retarder. DELAIER, substantif: Retard, délai ; sans delaier, sans retard.

DE LEGIER: Facilement. Delez : A côté, auprès.

Delié: Mince, menu.

Delir: Plaisir; crime, mau- élaguer. vaise action.

Delitous : Agréable.

Delivre: Affranchi, débarrassé; être delivre, être quitte,

Delivrement : Sans peine, deshetier. Voyez Dehait. sans embarras, facilement.

Delui (rime) : Délai.

DEMAINE: Propre, ce que l'on a en propriété, ce qui nous appartient; sa vache demaine, la traître. vache qui lui appartient.

DEMAINER, demener: Agir, se comporter, agiter, tourmenter.

DEMANOIS: A l'instant; cependant, pendant ce temps.

DEMANTAIRE: Devant, ci-de- traordinairement, hors de règle.

vant. DEMENER. Voyez DEMAINER. per, surprendre. DEMENER DOLOR: Etre triste.

DEMENER JOIE : Se réjouir. DEMENRIEMES : Menerions.

DEMENTER: Se plaindre.

Demie: La moindre chose. Demorée, demorement: Retard, délai.

Demorer: Demeurer, rester. re, retard, délai.

D'EN CHIEZ : De chez.

DEPORTER: Se réjouir, se récréer, se délasser; se tirer d'af- injustice, faute, crime, discorde, faire; soulager, cesser le travail.

DEPUTAIRE, deputere: Méchant, cruel, de mauvaises mœurs, droite voie, détourner du bon bas, abject, sans sentiment.

DEREZE: Usée.

DEROUTE: Rompue, brisée.

DERVÉ: Hors du sens, fol, enragé, extravagant.

DERVOIER: Enrager, sortir du

DESACHIER: Tirer, secouer, agiter.

Descachier: Pousser, presser, persécuter.

DESCARCHIER : Décharger.

DESCLOS: Ouvert.

Descombrer : Débarrasser,

DESCONSEILLIE : Abandonnée, qui ne sait à qui avoir recours.

DESERTE : Récompense. DESERVIR : Mériter.

DESHAIT, deshaitier, desheté,

DE SI : Jusqu'à. DESIRIER : Desir.

Deslavé: Malpropre, sale. DESLÉAL, desloial: Infidèle,

Desloer: Désapprouver. DESMANOIER: Déménager, sortir du manoir.

Desmesure: Outrance; outrage, excès; à demesure, ex-

DESOIVRE, desevoir: Trom-

DESPARTIE : Séparation.

DESPENDRE: Dépenser, prodiguer.

Despers: Méchant, libertin. DESPONDRE: Expliquer.

DESPRIER: Vil, abject, mal habillé.

DESRAINIER, desrenier: Par-DEMORER, substantif: Demeu- ler, porter la parole, expliquer, disputer, contrarier.

DESRAISON, desreson: Tort, DENRÉE: Mesure de pinte, injustice, folie, mauvaise action, malice.

> DESROI, desrois: Déréglement, égarement.

> Desnoier : Faire sortir de la chemin, corrompre.

DESROMPRE : Briser, casser,

disloquer.

Desservir: Mériter.

DESTOR: Coin, cachette.

DESTORBER, destourber: Troubler, empêcher, embarrasser.

DESTORBIER: Embarras, empêchement.

Destort : Détourne.

DESTRAINDRE, destreindre: Contraindre, presser.

DESTRE: Main droite.

DESTRIER: Cheval de parade, resse. dressé au manége. Do

Destrois: Pressé, dans le détroit, embarrassé.

DESTROIS: Embarras.

Desvez: Hors du sens, fou.

DESVOIER: Mourir.

DETRIBMENT: Longueur, retardement.

DETRIER: Arrêter, retenir.

DETRIER: Retard.

DEU : Dieu.

DEUIL: Peine, chagrin. DEUT: Fait mal, se plaint.

DEVALER: Descendre.

DEVANT: Sur-tout, principalement.

DEVEURER : Dévorer.

Devis, devise: Plaisir, volonté; à sa devise, à son gré.

Deviser: Parler, s'entretenir, causer, expliquer.

DEVISER: Partager. Dex. Diex: Dieu.

DIEN: Doyen.

Dis: Jour; dix; dis tans, dix fois.

DITIÉ : Pièce de poésie,

DIVA : Dame.

Divers: Fâcheux, désagréable.

Do : Deux.

Doi, dois, doit: Deux; doigt. Doillé, douillet: Mou, effé-

miné, délicat.

Doint: Donne. Dois, dais: Ciel.

Dors: Conduit, canal.

DOKES: Sorte de drogues. Voy. le Fabliau de la Vieille Truande. Doloin: Se plaindre, se fâcher, sentir du mal.

Dors, dolx: Doux.

DONDELLE: Maîtresse, donzelle.

Donion, lisez donjon: Forte-

Donoien, dosnoier: S'amuser (proprement), faire l'amour, se

Donoier, dosnoier, subst. : Galanterie.

Dont: D'où.
Dou: Du.

Doule: Double.

Doulouser. Voyez Doloir.

Dous: Deux.

Douter, douter: Craindre.

DRAPEL: Drapeau.

DRAPS, dras: Habits, hardes, nippes, tout ce qui sert à couvrir. Drois: Justice, équité; drois

est, il est juste.

DRU, drue: Galant, amant,

DRUERIE: Galanterie, amour, le plaisir et l'action de faire l'a-mour.

Dukl: Peine, ennui, chagrin,

tristesse, affliction.

DUELLER: Etre triste, chagrin.

Dui: Deux; je dus.

Duire (se): Se parer, se conduire, agir.

Duit : Instruit , ajusté.

D'UN ET DEL : D'un et d'autre, de chose et d'autre.

Duor (rime), duel: Peine, chagrin.

DUREMENT: Fortement, violemment.

Dus: Duc; conducteur.

Dusqu'a: Jusqu'à.

Dusques: Jusques.

E

Eвант: Etonné, surpris. Eванотек: Se réjouir, se dis-Евантя: Etonner, surprendre. siper.

EBANOI: Divertissement. EGITE: Egypte.

Einçois, einsois: Avant, au contraire.

Eisvos: Voici.

autre chose, point; d'un et d'el, de chose et d'autre, d'un et cependant.

ELES: Ailes; à l'instant.

Els: Eux; yeux. Embatre: Se fourrer, se précipiter, se mêler, s'avancer, plon- des vapeurs.

EMBELIE: Plaire, être agréable.

EMBLE: Le pas.

EMBLER: Voler, dérober, enlever, ravir; se soustraire, s'es- sagréable. quiver.

EMBRANCHER, embroncher, embruncher: Couvrir, cacher.

EMBRONG, embrons: Triste,

EMPAINDRE, empeindre: Enfoncer.

Empenné: Garni de plumes.

EMPLUS: Mouillé. EMPRENDRE: Entreprendre.

EMPUTEIR, emputer: Imputer, accuser, calomnier.

EMPUTEIS: Accusé, calomnié.

Ew: On.

ENAMER : Aimer.

ENCARCHIER: Charger. ENCENBLE: Ensemble.

En ce Que : Pendant que.

ENCERQUER: Rechercher, poursuivre. Dans Constant Duhamel, cil qui les forfez encerque le Pro-

ENCHAUGER: Poursuivre, pres- flées.

ENCLINER: Saluer en se courbant, saluer, faire la révérence, Empressé, de bonne volonté. se haisser

ENCOMBRE, encombrement, encombrier, encumbrier: Em-

Encombren: Combler, embar-

En con, en son: En haut.

ENCONTRE ALLER ET VENIR : Aller au-devant.

ENCOSTE : A côté.

Encresser: Engraisser. ENCUSER: Accuser.

ENDEMENTIERS, endemendre, EL: Au, dans; rien; contraire, endementre: Pendant que, dans l'intervalle, pendant ce temps,

Expoi, endui: Tous deux. ENES L'EURE : A l'instant. ENFANÇON: Petit enfant. Enfantomé: Ensorcelé, qui a

ENFERS: Infirme. Enfés: Enfant; infect.

Enpoin: Enterrer.

ENFRUME : Avare, chiche, dé-

ENGAIGNE: Tromperie, ruse. ENGAIGNER: Tromper, embarrasser, mettre dans la peine.

Engaine: Tromperie, ruse. ENGANER; Tromper.

ENGELEZ: Gelé de froid. Engenieur : Ingénieur.

ENGETER: Chasser, mettre hors, délivrer.

Engigner: Tromper.

Engigneux : Ingénieux, industrieux, subtil, adroit.

Engignier, engigner: Sur-

prendre, tromper.

Engin, engien: Esprit, malice, art, ruse, finesse, détours, adresse.

ENGLE: Angle, coin. ENGLES: Anges.

Englés : Anglois.

Engousser: Enfler, grossir; jambes engoussées, grosses, en-

ENGRANGER: Augmenter.

Enghans, engrant, engrès:

Engrosser: Engrosser. ENHASTER : Embrocher.

Enjenglé: Babillard, railleur.

EN MEISME : Pendant.

EN MI: Au milieu.

Enossen: Etrangler. ENPAINDRE: Enfoncer.

ENPENNÉ. Voyez EMPENNÉ,

ENPESQUE: Empêche, interpelle.

ENPORT: Emporte.

ENRESDIE : Rage, violence.

EN ROMANS: En françois.

Ens: Dedans.

Enseignie: Instruite.

Enseler: Mettre une selle.

Ensuir, ensuivre: Imiter; obtenir.

ENTAILLER: Sculpter, graver. ENTAILLERE: Sculpteur, gra- l'instant, promptement.

Entais, (pour la rime): At- pas.

ENTALENTIS: Disposé, em- travailler. pressé.

ENTENDRE: Comprendre.

Ententieux, ententiex, ententis: Attentif, appliqué.

ENTIR: Entier.

ENTOISER: Encocher.

ENTOR: Environ, auprès, au-

Entr'ax : Entre eux.

ENTRECHANIER: Entrecouper, parler par intervalle, parler en

Entrechapingnier: S'entre- escient. tirer les cheveux, se prendre réciproquement aux cheveux.

Entreplacien: S'entrebattre. Entremettre: Tenter, entre-

prendre.

Entrepris: Embarrassé.

Entresait: Cependant, à l'instant.

Entrués: Dans cet intervalle, pendant ce temps-là.

Envaïe: Attaque, combat.

Envers, enverse: En l'air, à la renverse.

Enverser: Renverser.

Envier, (terme du jeu de brelan): Augmenter, mettre au-dessus.

Envis: Malgré soi, à peine.

Envoiser : Se réjouir.

Envoiserie, envoiseure: Joie, plaisir, divertissement.

Envoisie: Gaie.

ERCE, herce: Machine de bois qui a des chevilles pour écraser

les mottes de terre lorsque les grains sont semés.

Ere: J'étois, je serai. ERITE : Hérétique. ERMITIEB : Hermite. Erodes: Hérode.

ERRANT: Courant; à l'instant, promptement.

ERRAUMENT, erremment: A

ERRE: Train, voyage, chemin,

ERBER: Marcher, voyager, agir,

Ersoir: Hier soir. ERT: Etoit, sera.

Es: Voici.

ESBAHIR: Etonner, surprendre. ESCHAMPERCHES: Claie, cloison, palissades.

ESCHARNIR: Insulter.

Eschars: Chiche, avare, resserré.

Eschequeure: Echancrure.

Eschéus: Tombé.

Escientre: Sciemment, à mon

Escil: Bannissement, exil, peine, affliction, destruction, ravage, abattement, accablement.

Escillier: Ravager, détruire, exiler, bannir, proscrire.

Esclabouter: Couvrir d'eau, de boue, de sang, etc. ESCLAVINE: Manteau.

Esclers: Dans le Fabliau d'une Femme pour cent Hommes, semble être une Nation : je n'ai pu découvrir quelle elle étoit ; je pense que c'est en général, infidèles, hérétiques, idolâtres.

Escondire: Refuser, s'excuser. Escondit: Refus, excuse.

Esconciba: Ecorcher; relever. découvrir.

Escoussen: Secouer.

Escout; estre à escout, prendre escout: Ecouter, épier, être

Escremie: Combat, attaque. Escremin: Combattre.

ESCRIN: Coffre.

Escuellie: Invitation.

Escuire, escuirvel: Ecureuil, petit animal de forêts.

ESPRONCHER: Froncer les sour-

Esgand: Conseil, avis.

Escoueler: Se nettoyer

Eslais: Sauts, bonds,

ESLAISSER, eslaissier: Sauter, saillir, s'élancer, se réjouir.

Esles: Ailes.

Eslés. Voyez Eslais.

ESLESSIER. Voyez ESLAISSER. Esle-vous, esles-vous: Le voi- champs incultes. ci, les voici.

choix.

ESLOCHER: Ebranler, secouer. Esmai: Etonnement, trouble,

inquiétude, embarras, surprise. exiler. ESMAIER: Surprendre, étonner, troubler, inquiéter, s'ef- empêchement, contredit, diffifrayer.

Esmanchié: Estropié. ESMARIR. Voyez ESMAIER.

Esme, esmer: Jugement, estimation, avis.

Esmer: Estimer, juger.

Esmeré: Précieux, inestimable. ESMIER: Briser, casser.

Especes: Epices.

Esperdus: Etonnés.

ESPERIS: Esprit.

ESPERITABLE: Spirituel. Espés, espesse: Epais, épaisse.

ESPIR : Espion.

Espinoches: Epinards, herbe, légume.

Espinois: Lieu entouré et planté d'épines.

Espin, espirit : Esprit.

ESPLOITER, esploitier: Agir, opérer, marcher, travailler, avancer, faire du progrès, profiter.

ESPOENTAIL: Epouvantail.

ESPOENTER: Epouvanter.

Espor : Pieu, piquet, levier, de bois. gros bâton.

Espoir : Peut-être.

Esponde: Le bord d'un lit. Espourir: Etonner, épouvan-

ESPRENDRE: S'allumer, s'em-

Espringuer: Sauter, danser. Espris: Epris, embrasé, allumé.

Esprovance: Epreuve.

ESRACER: Arracher.

ESRAUMENT: Promptement. Esbement : conduite, manière de vivre, d'agir.

Essaien: Tenter, assiéger. Essans, essarts: Broussailles,

Essarter: Arracher les brous-Eslite (mettre à): Donner le sailles, cultiver, labourer des terres.

> Essil: Ravage, destruction. Essiller: Ravager, détruire,

Essoigne, essoine: Excuse, culté.

Essoignen: Excuser, dispenser.

Essoren, essoreir: Sécher.

Essons HALE: Air sec; il vous sera bon li essors, le hâle vous conviendra.

Essoure, (pour la rime): Dans le Fabliau des deux Chevaux,

Essuer: Essuyer. Estage: Place, degré.

ESTAL: Combat; prendre estal, combattre, batailler, disputer.

ESTAL: Siége, banc; à estal, sans cesser, à l'instant.

Estanc: Las, abattu. ESTANCHIER: Supprimer.

ESTANT: Debout.

Estaucer : Prendre un état. ESTAUGEURE: Stature.

Estavoir: Bienséance, convenance, nécessaire, nécessité, tout ce qui convient, faire le faut.

ESTELE: Etoile; bâton, éclats

ESTELÉ: Etoilé.

Ester, esteir; laisser ester,

laisser respirer, suspendre; lais moy ester, laisse-moi tranquille.

Estes vous: Voici. ESTEULE: Paille.

ESTINDRE: Faire mourir.

Estins: Mort.

Eston, estour: Combat, choc,

ESTORDIR, estordre: Maltraiter, tourmenter.

ESTORMIR, estourmir: Etourdir, engourdir.

ESTORNEL: Etourneau, oiseau.

ESTOT : Fou.

ESTOUPER: Boucher. Estourra: Conviendra. Estout : Fou, étourdi.

ESTOUTIE: Folie.

Estoutir : Rendre bête.

ESTOUVOIR. Voyez ESTAVOIR. ESTRAIN: Paille, fourrage.

ESTRAINDRE: Serrer, grincer.

ESTRAINE: Race, origine, extraction; de pute estraine, de basse extraction.

ESTRAINGNE: Etranger.

Estrait : Retiré.

Esthe: Etat, lieu, place; excepté; de put estre, de bas état.

Estrif, estris: Combat, choc, dispute.

Estriver: Disputer, quereller, contrarier.

Estrous (à): Certainement. ESTUET: Il convient; estut, il convint.

Estuien: Serrer, cacher.

ESTUIRRE (pour la rime): Dans le Fabliau de la Robe vermeille, convenance.

ESTUPER: Boucher.

ESTUT: Il se tint debout; stetit. Esvos, esvous, et vos: Voici.

Eur, lisez eve: Eau.

Eur: Bonheur; sentier, bord,

EURE: Heure; hora. En moisme l'eure, à l'instant; bele eure, le

EURE : Bord; eure de couture,

sentier d'un champ labouré, en-

Eux, ex: Les yeux. Ez-LES: Les voila.

L'Açon : Figure, visage. FAERIE: Enchantement, sor-

tilége.

FAFELLUES: Contes en l'air pour surprendre, tromper.

FAILLE: Faute; sans faille, sans faute, indubitablement, im- mauvaise humeur, caprice, brumanquablement.

FAIN: Foin; faim.

FAIRE: Dire; fait-il, dit-il.

FAIRE: Agir, se comporter; faire confesse, se confesser, entendre la confession; faire que fol, agir en fou; faire que sage, faire savoir, agir sagement; faire seur, assurer.

FAIRE: Eire; cela ne fait point à dire, cela ne se doit dire.

FAIS: Fois; vice.

FAIS: Fardeau, quantité.

FAITEMENT, faitissement: Bien fait, fait avec art.

FAIT-IL : Dit-il.

FAITIS: Bien fait, bien élevé, bien ajusté.

FAITURE: Façon, construction, création.

FALENIE: Cruauté, trahison,

FALLIS: Faux, traître. FALON: Cruel, traître.

FALONIE. Voyez FALENIE. FALORDER: Tromper.

FALOSE: Fraude, mensonge.

FALOSER: Tromper.

FART : Déguisement ; ruse , subtilité.

FAUCER: Manquer, tromper.

FAUT: Manque, finit.

FAVELLES: Fables, contes en l'air pour surprendre.

FAVIERE: Champ semé de fèves.

FAZ : Fais.

FEL, felons: Cruel, traître, point travailler. méchant, capricieux. brutal.

FELON, felonesse, felonie. Voy. latrer.

FALENIE.

FERE: Faire. Voyez FAIRE. FERGIER: Frapper, marteler.

FERIR: Frapper. FERMAUX : Boucles.

FERRANT : Cheval gris.

FEBREIS: Coups, bruit des

FERU: Frappé.

FETEMENT, feture. Voyez FAI-TEMENT.

FETIS. Voyez FAITIS. FETURE. Voyez FAITURE. FEURE, lisez fevre: Maréchal,

FEURRE: Paille.

Feus: Cruel, traître, brutal. FEZ, faix: Fardeau.

F1: Foi; de si, certainement,

véritablement, ma foi. FIANCE : Foi.

Flancer: Promettre, s'engager. FIERE, fiert: Frappe; fierent,

ils frappent. FIEX, fil: Fils.

Fin: Pur, vrai, sage, poli, sincère, etc.

FINER: Cesser.

Fis: Assuré, certain.

Fisicien: Médecin.

Fisique : L'art de la médecine.

Fius : Fils; certain.

FLABEL, flablel, fabliau: Conte.

FLATIR: Jeter avec fureur, avec emportement.

Foilles: Feuilles. FOILLIR: Feuillir.

Foir: Fuir.

Fornten: Chômer, cesser, ne

FOLTER, foloier: S'amuser, fo-

FOLIETE: Folie.

Folor (pour la rime) : Folic.

FOND, ponr fondent.

FONTENBLLE: Petite fontaine. FOREL : Conduit, canal.

FORESTIER : Garde des forêts. FORMENT: Fortement; fro-

ment, bled.

FORNEL: Fourneau.

Fors: Dehors; excepté; il n'y a fors, il n'y a que.

Forsener: Sortir, être hors du sens, de raison.

Fors trechier: Enlever, arra-

FORTRAIRE, fortrere ? Oter,

enlever, soustraire.

Fos, fox: Fou.

Fou: Feu.

Fouc: Troupeau.

FRAILE: Fragile, menu, délié,

FRAIN: Bride.

FRAINDRE: Rompre, briser; d'où

FRAINS, fraint, frais, freite, fret: Brisé, rompu.

FRAPE : Peine.

FREMAILLE: Gageure.

FRIRE: Frémir.

FROMBHER: Ronfler, rêver.

FRUME FAIRE: Faire mauvaise mine.

Fu: Feu.

FUER: Prix; dehors; fois; vice. FUER: Manière, guise, façon; à nul fuer, en nulle manière.

Fus, fust: Bois, bûches, perches, arbres, banc, pièce de hois, arbre sans branche.

GAAIG, gaaing: Gain, profit,

GAAIGNAGE, gaaingnuge: Labourage.

GAAIGNER, gaaingner: Labourer, cultiver.

GABER: Railler.

GABOIS, gabs, gas: Railleries.

GAGIER: Saisir, engager. GAGNER: Venir à bout.

GAGNONS, gaignons: Chiens mâtins.

GAJAILLE : Gageure. GALOIS: Mesure.

Gambes: Jambes. Ganelons: Traître.

GARDER: Regarder.

GARIR: Garantir; avoir soin; fait rien accroire. laisser garir, laisser en repos. Garison: Réfection, repas.

GARNEMENS: Habits, muni- gnor: Plus grand.
ons. garnitures, équipages, GRAILE: Menu, délié. tions, garnitures, équipages, meubles.

GARS, garse: Garçon; drôle, dement, amplement. mauvais sujet; gens de néant, gens à tout faire, comme Ribaus et Pautoniers.

GARSON, garçon. Voyez GARS.

GART : Garde.

GASTE: Vaste, désert, aban-

GAUT: Joyeux.

GAVAI, gavion: Gosier.

GEHINE: Gêne, tourment, question, torture.

Gehir: Avouer, confesser, re- soner: Murmurer, gronder. connoître.

Gelinois: Langage des poules. cher.

Gembes: Jambes. Gens, gent : Joli, polì, agréable, gracieux.

GENT: Nation.

GENTIEX. Voyez GENT.

GERE : J'étois.

GERRA, de gesir: Couchera.

Gesir: Coucher.

GESTE; gens de geste: De con-

séquence.

Geu : Juif; jeu; parti, alternative; partir le geu, donner l'alternative.

Gév, de gesir : Couché, a couché, coucha; géu à homme, couché avec un homme.

Géust : Coucha.

GIENDRE: Se plaindre.

GIENT: Se plaint.

GLACEB, glacier: Glisser, couler,

GLAIOLAI, glayeul: Plante, espèce d'iris.

GLOUTOIER: Manger avide-

Golt: Gueule, bouche.

GONE: Robe.

GORGUETER: Faire passer de la gorge dans l'estomac.

Gorlée: Rusée, à qui on ne

GRAER: Agréer.

GRAIGNEUR, graindre, grei-

GRAMMENT, graument: Gran-

GRAS HUMÉ: Bouillon.

GREIGNEUR, greignor: Plus grand.

GREIL: Gril.

GRENONS: Moustaches.

GRESSE: Grèce.

GREVAIN: Fatigant, fâcheux. GREVER, griever: Incommoder, fåcher, accabler, tourmenter.

GRIET: Fâche.

GRONDIR, gronsoneir, gron-

GROUCIER: Murmurer, se få-

Grous: Chien.

GUANCHES, guenches: Détours, finesses, tours d'adresse.

GUARIR: Avoir soin, garantir. GUENCHIR: Pencher, détour-

GUERPIR: Abandonner. Guerredon: Récompense. GUERREDONER : Récompenser.

GUETE: Sentinelle. GUIER: Conduire.

Guile: Tromperie, surprise, ruse, finesse.

Guiler: Tromper.

Guilere, guileur: Trompeur. GUIMPLE: Ce qui couvre la gorge des femmes.

GUINCHER: Pencher, détour-

GIRU: Jeu.

GUIS, gui, guisse: Façon,
GIRREZ, de gesir: Coucherez. manière; Juif.

H

HACE: Haïsse.

HAITER, haitier: Réjouir, rendre joyeux, donner du courage, efforcer, plaire, être agréable.

HAITIE, haitié: Gai, joyeux, alerte, gaillard, en bonne santé.

HALIGOTE: Robe, habit dé-

chiré; lambeaux.

Haligoré: Déchiré, en lambeaux.

HAMIE: Croc, ou autre instrument de cuisine.

HANAP, hanapel: Tasse.

HAOIR: Haïr; d'où haoie, haïssois; haoit, haïssoit.

HARDEMENT : Audace , hardiesse.

HARPER\*: Pincer de la harpe; accrocher.

HASCHIE: Morsure, peine, tourment, affliction, douleur.

HASTE: Broche. HASTEZ: Brûlé.

Hastiu: Prompt, pressé, précipité.

HATEREL: La nuque du col. HATIPEL: Coup de poing, souf-

flet, coup de broche.

HATIPLAT: Coup, soufflet. HAUBER, haubert: Cotte de mailles, cuirasse.

HAZ: Hais.

HAZETER: Terme du jeu de brelan.

Helmor: Le vrai mot, sentence.

HERAUDIE: Souquenille, mauvais habit.

HERBERGEMENT: Logis, hôtel, seuse. maison, logement.

HERBERGER: Loger.

HERBERGERIE: Logement. HESTEAUX: Bancs de hêtre. HET: Hait; joie, plaisir. HETTER: Gai, gaillard. HIAUME: Casque.

Horr: Houe, instrument, outil à labourer la terre.

HOILIER: Débauché, libertin. HOINGNIER: Murmurer, se plaindre.

Holier. Voyez Houlier. Hom, hon, hons: Homme.

Ho NE so; ne pouvoir ne ho ne jo, n'en pouvoir plus, être las, abattu, hors de combat.

Hongerie , honguerie : La

Hongrie.

Houle: Espèce de jeu de mail. Houles: Homme qui fréquente les femmes de mauvaise vie.

Houre: Cri excitatif, pille, happe, mords.

Hourt: Finesse, adresse; savoir de hourt, être rusé, fin, adroit.

Houseaux, housiaux: Bottes, bottines où le soulier tient.

HUCHE: Coffre.

HUCHER, huchier, huier: Appeler, crier, siffler.

HUESEIR, hueser: Se botter.

Hui: Aujourd'hui.

Humés: A cette heure, à présent, ce jour.

Huis: Porte.

Huis: Exclamation, ouais.

Huiseus: Niaiseur, paresseux.

HUISEUSE: Paresse et paresseuse.

HURE: Tête.

HUSTIN: Querelle, bruit, dispute.

HUSTINER: Fâcher, quereller, disputer.

I

Ice, icel, icest: Casque.

Ice : Cela.

IERE : J'étois, ilétoit, je serai.

IERT : Il étoit, il sera.

IEX : Yeux.

IGNEL, inel, isnel: Prompt, actif; ignel le pas, inel le pas, promptement, à l'instant.

IGNELEMENT: Promptement.
ILEC, illec, illekes, illeques, illucc: La; illuc, illic.

ILLIERS: Les flancs.

IRAIS: Irrité, en colère, cruel, piqué.

ÎRASCUS: En colère, fâché.

IRÉEMENT, iriement : Avec colère.

IRIEZ: En colère, fâché.

Isnet, isniaus: Prompt, actif, vigilant; isnel le pas, promptement.

Issi: Ainsi.

Issin: Sortir; ist, il sort; istra, sortira; istrez, sortirez.

ITANT: Autant, de même; à itant, aussi.

ITEIS, itel: Semblable.

J

Ja: Soit, ce que, quoique, jamais, pas, point, déjà.

JAIANT: Géant.

JAJOLE: Geole, cage.

Jalib: Jetée.

JAMAIS: Pas, point.

JANGLE, janglerie: Babillage, raillerie.

JANGLEUR: Railleur, grand parleur.

JARLE: Vaisseau de bois à deux oreilles trouées, par lesquelles on passe un bâton, un tinel en Bourgogne, une tine.

Jel: Je le.

JENGLERIE. Voyez JANGLE.

Jes: Je les. Jeun: A jeun.

Joe : Joue.

Joée: Soufflet.

J'oi: J'ai eu, j'entends; j'oï, gouverner.

j'ai entendu, j'entendis.

Joi: J'ai joui.

Joiant: Joyeux.
Jones, josnes: Jeunes.

Jonglere, jougleur, jouglere: Qui joue des instrumens, menes-

trel.

JONGLERIE: Action de jouer des instrumens.

Jouchier: Coucher.

JOVENT: Jeunesse.

JUER: Jouer.

Juesdi: Jeudi. Juise: Jugement.

Juoun : Jeu, assemblée.

JUPE: Soutane.

Jus: A bas, à terre; mettre jus, mettre bas, chasser, détrôner.

JUSTISE: Justice; juge, gou-

verneur, maître, Roi.

Justisen: Maîtriser, conduire,

Jur : Coucha.

K

KAROLE: Cigale, oiseau.
KAROLE: Danse, concert.
KEUS, kex: Celui qui a soin du
feu, cuisinier.

KEX, keus: Pierre à aiguiser, caillou.

L

LADRE: Lazare.
LAID: Offense, insulte.
LAIDANGEMENT: Insulte, outrage, blessure.

LAIDANGER, laidangier: In-

sulter, offenser, calomnier, maltraiter, outrager, blesser. LAIDIR: Insulter, offenser.

LAIGNES: Bois, bûches.
LAINE (contre): Contre-poil.

LAIS: Insulte, affront; laisse; legs; laid, difforme; crime, faute.

LAISSE: Discontinution, LAISSER: Cesser, discontinuer,

manquer. LANDES: Terres incultes rem-

plies de broussailles.

LANIER: Lent, paresseux. LANIERES: Lambeaux.

LARECIN, en larecin: Furtivement.

LARGE: Libéral.

LARGESSE, larguece: Libéralité.

Las: Hélas.

LAS, lasse: Malheureux, malheureuse, infortuné, infortunée.

La sus: Là haut.

L'AUTRIER : L'autre jour.

LE: Au, du.

Lé: Large; côté; en long et en n'y a des cheveux que par place. lé, en long et en large. Léal: Fidèle.

LÉALMENT : Fidèlement. LEALTÉ, léauté: Foi, fidélité.

LEANS: Là dedans.

LEAUMENT : Fidèlement.

LECHERE, lechiere, lecheur: Luxurieux, friand, amoureux, galant, débauché, qui aime la vie libertine.

Lecheresse: Luxurieuse. LECHERIE, lecheure: Friandise,

luxure, débauche, vie joyeuse. LEDENGER, ledengier. Voyez LAIDANGEB.

LEDIR. Voyez LAIDANGER.

LÉENS: Là dedans. LEGIER: Facile; de legier, fa-

LEGIEREMENT: Facilement. Leiz: Près, à côté. L'EN: Lui en, on, l'on.

LERE, lerres: Larron. LESON, (pour la rime): Lit. LESSE : Legs; tâche. LESSER. Payez LAISSER.

LEST, let: Laisse.

LET: Injure, affront, blessure.

LET : Laid, hideux. Leu: Loup; lieu.

Lez: Près, à côté; large. LI: Lui, les, elle.

Lik, liez: Joyeux, gai.

Liefbes: Lèvres. LIEMENT: Joyeusement.

Lier (rime) : Lève.

LINGRE, lingas: Batons, baches, morceaux de hois.

Liquex, liquiex: Lequel. Lisse: Chienne pleine, et au-

tres animaux.

LIUES: Lieues. Livroison: Portion. Lo: Loue, approuve.

Lober: Tromper, amuser. Locu, chief lacu: Tête où il

LOER: Louer, approuver, conseiller.

Loial, loiau: Fidèle. LOIAUMENT : Fidèlement.

LOIER: Lier.

Loien: Récompense, salaire, gages.

Loist : Il est permis. Lorr (rime) : Lie, joint.

Longaigne: Canal, étang, vivier; lieu souterrain.

LONGAIGNE, adj. : Long. Low: Leur.

Los: Conseil, louange, approbation, réputation; terre de los, terre fameuse, titrée.

Losanger, losenger, lozengier: Railler, insulter.

Lougeon de pois : Avaleur de pois, homme d'appétit.

Lousques: Louche. LOZENGIER: Railleur.

Lugs: Aussitôt, à l'instant.

LUIERS ; Récompense.

Lux: Il lui fut permis; licuit.

M

MACHECLIER: Charcutier, bou-

MAQUE; porter la maçue, être té, dépit, rage, fureur. chargé d'une entreprise; bailler la maçue, charger d'une entreprise.

MADRE : Espèce de pierre.

Maignée, maignie: Famille, domestique, maisonnée.

MAIL: Maillet.

MAILLUEL: Maillot d'enfant.

MAIN: Matin.

MAIN A MAIN: A l'instant.

MAINDRE: Moindre. MAINER: Mener. MAINGNÉ: Mange.

MAINIE. Voyez MAIGNÉE.

Mains: Moins.

MAINS, maint: Plusieurs; de-

meure; né, puîné.

MAINTENIR: Cultiver, entretenir, fréquenter, conduire, gou-

MAIRE (rime) : Mère; maître.

Mais: Jamais, lorsque, quand, pas, point; pourvu, à condition, pas ma faute, je ne peux plus. Maisiere: Muraille.

Maisnie. Voyez Maignée. MAISSELLE: Joue, mâchoire. MAISTRIE: Habileté, adresse, science.

M'AIT : M'aide.

MAIT, met: Coffre, huche au

MAL, male: Mauvais, mau-

MALAGE: Maladie, infirmité.

MAL ART : Malice, tromperie, trahison. MALART: Oiseau sauvage.

MAL-BAILLI: Mal ajusté, mal traité, en mauvais équipage.

MAL DE HAIT : Maudit soit, malheur.

MALEMENT : Méchamment ,

MALEOIS: Maudit, maudite.

Malor: Taon, grosse mouche. MAL TALENT: Mauvaise volon-

M'AME: Mon ame. M'AMIE: Mon amie.

MANAGEB, manecer: Menacer.

MANACHE: Menace.

Manaie: Puissance, garde,

jouissance.

Manans: Rempli de biens, riche, qui regorge de richesses, qui est à son aise; demeurant.

Manche, manchote: Estropiee

de la main.

M'ANDOILLE: Mon andouille. MANEFLE: Broche, vrille. M'ANEL: Mon anneau.

MANER: Demeurer. Manés : A l'instant.

Maniere, subst.: Manœuvre. Manoier: Manier, toucher.

Manoir, subst.: Demeure.

Manoir: Demeurer. MANTEL: Manteau.

Mantelet: Petit manteau.

Mar: Mauvais, méchant; mal, excepté, à l'avenir, plus, dès que, malheur; marmal, mal-à-propos, sinon; je n'en peux mais, ce n'est à la mauvaise heure; jà mar en douterez, ce seroit mal si vous en doutiez.

M'ARC: Mon arc.

MARC: Vingt sols dans le XIIIº siècle.

Marvoié: Fou, enragé, hors du sens, du chemin.

Mas: Matelas.

MASANGE : Mésange.

Masse: Troupe, assemblage.

MASTER: Manifester.

Matons : Gâteau de pâte ferme. MAUFEZ: Les diables.

MAUGRÉ L'EN, maugré sien: Malgré lui.

MAURRE: Mordre, manger.

Maus: Mal, mauvais.

MAUTALENT : Dépit, fureur, rage, colère, mauvaise volonté.

MAUTALENTIS: De mauvaise volonté, plein de dépit.

M'AUTRE: Mon autre.

Mauvis: Espèce d'alouette.

MECINE : Médecine.

MEFFAIT, meffet: Crime, mauvaise action, tort, péché; estre meffet, être coupable, avoir tort. cheuse aventure.

MEHAIGNER: Blesser.

MEHAIN: Blessure, contu-heureux. sion, coup.

MEI: Mes.

Meins: Moins; je demeure.

Méisse: Que j'eusse mis; que heur, accident. je demeurasse.

Méist: Eût mis; eût demeuré. MELLANS, mellenc, mellens: jeune servante. Merlans.

Melle: Merle, oiseau.

MEMBRER: Se ressouvenir, rap- ques, idolâtres. peler des choses passées.

Mencolie: Allure, conduite, mésier.

façon d'agir.

MENDRE, Moindre, plus petit. état. MENESTREL, menestreil, menestreus, menestrex: Serviteurs, domestique. joueurd'instrumens, menestriers, valets anciens, gens de bas état prêts à tout faire, comme les gars, garsons, ribauts, pautoniers.

MENEUR: Mineur; frere me-

neur, cordelier.

MENJUE : Mange ; menjust, qu'il mange.

Menoin, subst. : Demeure.

Menoir: Demeurer.

Menoir, (pour la rime): Mineur.

MENOR, menu: Mineur; frere menor, cordelier.

MENRA: Menera; menrai, menerai.

MENRE: Moindre, plus petit. Menrois: Menerois.

M'ENTENTE : Mon intention.

MENTOIVRE : Se ressouvenir. MENU VAIR: Etoffe à petites fleurs.

M'envois : Je m'en vais.

Merci : Pitié, grace, miséricorde, bonté.

MERIR : Récompenser. MERVOILLE: Merveille. MES. Voyez MAIS.

MES: Mon.

Mrs: Maison; messager; mesure, ordre, façon.

MESAESMER : Mésestimer.

MESCHEANCE: Mauvaise, fa-

Meschéans: Infortuné, mal-

MESCHEIR, meschoir: Arriver

Meschief: Crime, faute, mal-

MESCHIN: Jeune homme.

Meschine : Fille en général,

Meschinette: Petite fille.

Mescréans: Infidèles, héréti-

Mescroire: Soupconner, se

MESESANCE: Malheur, mauvais

MESGNIE, mesnie: Famille,

MESHAINGNER: Blesser.

Mesiere : Muraille.

Mesler: Brouiller quelqu'un. MESNIL: Maison dans les champs, ferme seule.

Mesoïn: Mal entendre. Mespoins: Mécompte.

MESPRENDRE: Se tromper. manquer à ce qu'on doit ; faire faute; mentir.

MESPRESURE: Surprise, faute; sans mespresure, sans mentir.

Mesprison : Faute, délit, crime.

MES QUE : Lorsque.

MES SIRE: Mon seigneur, mon

MESTIER : Nécessaire, utile, besoin; mestier Dieu, service de Dieu; mestier m'est, il m'est nécessaire; si mestier est, s'il est nécessaire.

METTRE AVANT: Exposer aux yeux, faire voir, déclarer, révéler.

METTRE SEURE, mettre sus: Accuser, imputer.

MEZ: Arbrisseaux.

Mr : Mes, mon, moi; moitié.

MIE: Pas, point. MIELZ: Mieux; miel. MIENNUIT: Minuit. MIEUDRE: Meilleur. MIEUE: Ma, mienne.

MIEX, miez: Mieux.

MIEZ: Miel.

Mignor: Délicat, poli, agréable. MIRE: Chirurgien, medecin.

Mireor: Miroir.

MIRER: Rendre, récompenser.

Moes: Moues.

Moie: Mienne; tas de gerbes cher. de bled que l'on fait aux champs, lorsque les granges sont trop pleines; monceau.

MOILLIER: Femme. Morsson : Moineau. MOLLER: S'efforcer.

Monachaulx : De moine.

MONIAL, moniaux: De moine, de religieuse.

Mons, mont: Monde; tout en uh mont, en un tas.

Monstier: Eglise, monastère. Monteiz: Elevé en honneur et en richesses.

MONTER: Valoir, servir, etre utile, augmenter.

Morcel, morsel: Morceau. Morel, moriax: Cheval noir. Mons: Morsure; mures, fruit.

Mortier: Lampe, terrine, lampion.

Moult, mont: Beaucoup, plusieurs.

MOUTEPLIER: Multiplier.

Mouvoir : Partir.

MUCER, muchier, mucier: Ca-

Mueble: Mobilièr.

Muer: Changer; muer un esprevier, l'instruire.

Muin: Mugir; que je meure; il meurt.

Muire: Meurt, de mourir.

Mus: Muet.

M'usage: Mon usage.

MUSAGE: Amusement, dissipation répréhensible, libertinage.

Musarde: Femme de mauvaise

Musel: Museau, face, visage. Muser: Mener la vie joyeuse. Mur: Partit.

NACES, naches: Les fesses; nates.

NAIE: Non.

NAISTRE : Naissance.

NEANT, NEENT : Rien, inutile; pour neent, inutilement.

Ners, nes: Pas même; pas un

NEL: Ne le.

NELLUI, nelui: Nul.

NE MAIS: Pourvu que.

NENNIL: Non.

NE POURQUANT : Cependant. NE QUE: Non plus que.

NES: Ne les; nes même, pas même.

Nés: Net.

NESTRE : Naissance.

NEU, (pour la rime) : Nuit; abandon.

Nevous : Neveu.

NIANT. Voyez NEANT.

NICE: Novice, sans expérience.

N'IERE: N'étoit, ne sera. NIGROMANCE: Magie.

NIL: Ni lui. NIS: Pas même; pas un seul.

No: Notre.

Noiant, neant, noient: Inutile. Dans le Fabliau des deux Changeurs: D'autrui aise est-il noiant; il ne faut point s'embarrasser des plaisirs des autres.

Noter: Nier.

Norr, nois: Neige. Noise: Dispute, querelle.

Noiseus : Querelleur.

Noisier : Action de disputer. Nonchaloir : Indifférence,

Non Pourquant: Cependant. Non sachant : Ignorant; adoi de non sachant, comme un igno- Nuer, nués: Nonveau.

N'or : N'entend ; n'eut.

Nou: Ne le.

Noureçon : Nourriture.

Noviau: Nouveau.

NUEF: Neuf; novus, novem.

Nuisance: Peine, ennui, chagrin.

NULUI, nus: Nul.

Nuns, nus: Nul, personne; nuns nez, nul homme vivant.

U : Avec.

Ochoison, ocoison: Sujet, prient. prétexte, occasion.

OCTROIER: Accorder, consentir.

OEF : OEuf.

OEs: Oie; anser.

Oés, oez: OEufs; yeux; plaisir, volonté, desir, profit, avantage; chose faite à l'oez d'une autre, faite l'une pour l'autre.

O1: J'ens, j'entends. Mais dans le Fabliau d'une Femme pour cent Hommes, il signifie, avoir.

Oi : Entendu, j'entendis. OïE: Entendue; oreille. Or-GE: Ai-je; entends-je.

OIL : Oui. OIR : Héritier.

OIRRE: Chemin, train, équipage; cruche; grant oirre, grand train, promptement.

OIRBER: Marcher.

OISEL, oisillons: Oiseaux. Om, ome, on: Homme, on. ONNIS: Uni, semblable.

Onques: Jamais; avant; autrefois.

ONTES: Honte.

ORAINS: Ci-devant, avant ce moment; autrefois.

ORBES: Coups, contusions; obscurs.

ORCE: Ours.

ORD : Sale, impur, infâme. ORE: Bord; à présent; heure.

ORÉE, orez: Orage; bord. ORENDBOIT: Directement, à d'ouvrier.

cet instant, à présent.

ORENT: Eurent; entendirent;

ORER : Prier.

ORGUIEX : Orgueil.

ORINE : Origine ; urine.

ORLAINS, Orliens: Orléans.

ORREZ: Entendrez. ORRONT: Entendront.

ORTAUX: Orteils, les pouces des pieds.

Os: Entends-tu.

Os . ost: Armée; ose; ost bennie, armée assemblée.

Ost : Qu'il ôte, ôtât.

OSTAGES: Gîtes, logemens.

OSTAL, ostel, osteux: Maison en général.

OSTIL: Outil.

Osron: Autruche, oiseau. Or: Eut; entend, entendit.

OTRIER, ottroier: Accorder, consentir, convenir.

Ou: Au.

OUAN : Dans un an, dans l'année, il y a un an.

OUE: Oie; anser. OUEL: Egal; yeux.

Ou IL: Quoiqu'il.

OUREN: Prier, adorer.

OUTRECUIDIÉ: Présomptueux,

arrogant.

OUTRECUIDIER : Présomption.

OUVREOIR: Boutique, atelier

OVRER: Travailler.

P

PAELETTE: Petite poèle, poèlon. d'état vil, gens prêts à tout faire, PALELLE: Poêle, chaudière.

PAILLUEL, paillet: Paillasse. PAIRE: Paroisse; appareat.

Palefroi : Cheval de maître, de parade, dressé au manége.

PALLIER : Paille. Pans: Pense.

PAR, superlatif: Très.

Parage: Parenté.

PARANT: Parent, paroissent; avoit. évident.

Parc: Lieu destiné au combat. PARCEVANCE: Action d'apper-

cevoir, découverte. PARCLOSE : Fin.

PARDOINT : Pardonne. PARFOND : Profond.

PARFURNIR: Accomplir.

PARIEX : Pareil.

Parisis: Monnoie faite à Paris, valant le quart en sus de celle faite à Tours; 20 sols Parisis valoient 25 sols Tournois.

Parlement : Conférence ; tenir parlement, conférer, tenir conversation.

PARLIERE: Discoureur, babil-

PARMI: Par moitié, au milieu. bleu foncé.

PAROILLE: Egal, pareil. Paroin: Paroître. PAROIT : Muraille.

PAROLER: Parler. Parost : Qu'il parle.

PARRER: Paroître; parra, paroitra.

PARSOMME: Fin, conclusion.

Parsovance : Découverte, action de s'appercevoir.

Partie : Patrie, contrée ; por- per le monde. tion, part.

PARTIE: Partager.

PATIGLE: Joie, grand bruit,

PAUME : La main.

PAUMOIER : Manier, frapper de la main, agiter de la main quelque chose.

homme disposé à tout.

Pechiere: Pécheur, peccator;

pêcheur, piscator.

PECONS. VOYEZ LA SAINERESSE, page 453, vers 77.

Peissen: Pisser.

Pel: Peau; pieu, piquet, le-

Pela (se): Perdit tout ce qu'il

Pelain, peleure: Peau, poil. Pelice : Robe.

Pelicer: Arracher la peau.

Pelicon: Manteau, robe fourrée.

Penceir: Penser.

Penceir, subst. : Pensée.

Pennes: Plumes, ailes; étoffe.

Perc : Parc.

Percheux, perecheux, pereceus: Las, abattu, paresseux.

PERE : Pierre ; Petrus. Perier : Poirier. Perin, perron: Salon.

Perren: Paroître; perre, pert, paroît; perra, paroîtra.

Perrin, perron: Escalier. PERS: Etoffe de soie, taffetas;

PERTUIS, pertus: Trou.

PERTUISER: Percer.

PESCHIERE. Voyez PECHIERE. Pesen: Fâcher, chagriner, déplaire, incommodér.

Pesme: Très-mauvaise; pes-

Pesques: Lambeaux.

PESTEL: Pieu, piquet; pilon. PESTRE LE CIEL : Amuser, trom-

PETEILLER: Frapper avec un bâton.

Petitet : Peu.

Phisicien: Médecin.

Phisique: Médecine.

PIAUT: Peaux.

PIAUTRE: Etable, chenil.

Piece : Espace de temps et de PAUTONIER, pautoniere: Gens lieu; pieca, piece a, piesa, depuis long-temps en ça, il ya longtemps; grant piece a, il y a trèslong-temps.

PILE; dans Gombert: Moult le

maine de male pile.

PIMENT: Vin rouge.

Pion: Pire, plus méchant.

Pior: Oiseau qui commence à

Prs: Poitrine; pieu, piquet;

puits.

Pis : Pire; pejus.

PLACE: Plaise; placeat, placet. PLAGE, plege: Caution.

PLAIER : Blesser.

PLAIGNE, plain: Plaine, lieu

PLAISSIER: Courber, plier.

PLAIT, plet; tenir plet, parler, conférer; bâtir plet, comploter, machiner.

Planté, plenté: Abondance, grande quantité, grand nombre; tion. à grant plenté, abondamment.

PLATEL: Plat.

Plege: Gage, caution.

PLENIER: Entier, grand, abon-

PLENTÉ. Voyez PLANTÉ. PLENTIVE : Abondante.

PLET: Discours, dispute, projet; bastir un plet, former un dessein, préméditer.

PLEVIR: Promettre, s'engagér,

cautionner.

PLOT : Plut ; placuit. Pocon, poconet: Pot.

Por : Peu.

Poie : Appui de fenêtre.

Poignant (aller): En piquant de l'éperon, aller grand train. Poinil: L'anus.

Poins: Point, du verbe poindre, pique, paroît.

Poins: Poing; pugnus; point;

Poirre : Péter ; poirriez , pé-

Pois: Dépens, charge; vous estes venus sur mon pois, vous Raconter. êtes venu à ma charge, malgré

Poiser. Vovez Peser.

Poison: Potion, bouillon, boisson.

Poist : Fâche, chagrine.

Pol: Paul.

Ponois (de grand): De grand poids, de conséquence.

Pooie, poois, pooit: Pouvois, pouvoit.

Pooin: Pouvoir; tous les Pooirs, tous les Saints.

Por: Pour.

Poblacher, porchacer: Préméditer, entreprendre, former un dessein, chercher.

Porces (rime): Portes.

Porcuite : Encuirassée, rem-

plie de ruse.

Porée : Les légumes servant à faire la soupe, légumes fricassés, potage aux herbes.

Porpens: Réflexion, médita-

Pohpensen, pourpenser: Réfléchir, préméditer, former un

Porpris, pourpris: Enceinte, enclos, dépendances.

Porquerin: Rechercher. Porséer: Poursuivre.

PORTERE : Porteur.

Posnée: Grand train, grand étalage, grand équipage, pompe.

Postis: Fausse porte, palissades.

Por : Peut , put.

Pov : Peu. Pour: Patte.

Pouerte, pouretez: Pauvreté.

Pour : A cause. POURET : Pauvre.

Pourpens : Perplexité, en balance, réflexion, délibération.

POURPENSER. VOY. POBPENSER. Pourpris. Voyez Porpris.

Pourtant: Pour cela, par cette

Pourtaster : Tâter autour, environ.

Pourtraitier, pourtretier:

Pourveoir, porveoir: Penser, s'imaginer, aviser.

PRABL, praiaux, praiel, préau: Prairie, pré.

PRENDRE: Commencer.

PRESTRESSE: Servante, gouvernante d'un curé.

Preu: Beaucoup; profit; brave, hardi, prudent et sage.

PREVOIRE, provoire: Prêtre,

PRIMERAIN: Premier; au primerain, au commencement.

PRIMES DU JOUR: Six heures du matin.

PRIVÉEMENT: En particulier, secrètement.

PROIER: Prier. PROIERE: Prière.

Proisié: Prisé, estimé. PROISNE : Prône.

Prov : Assez; profit. Prous: Brave, hardi.

PROUVER (se): Se montrer, se faire connoître; prouver à desloial, convaincre d'infidélité.

PROVAIRE, provoire, prouvaire, pruvoire: Prêtre, curé; provisor; d'où, la rue des Prouvaires, près S. Eustache à Paris.

Provost: Préposé.

Puer (jeter): Rejeter, mettre dehors, refuser.

PUERRI: Pourri, gâté, sali.

Puler: Appuyer. Puis que : Après que.

Pulens, pullent, pullente: Infâme, puant, abject, bas. Pur: Puant, infâme; de put

estre, d'état vil, abject.

Purk: Puante, vilaine; de pute affaire, de pute estre, de basse extraction.

PUTEL: Puits.

Oor, quoi: Tranquille.

QUAILE: Ardent, fort, alerte. que.

QUAILLE : Caille, oiseau. QUANQUE: Tout ce que.

QUANS, quants: Combien. QUARESMEL: Carême.

QUAROLE: Concert, danse.

Quarriaux : Pierres; traits d'arbalètes.

Quas: Cas; casus.

Quas: Cassé; quassatus.

QUATIR : Cacher.

Quens, Cuens: Comte.

Que qu'ainsi : Dans le temps cere.

QUE QUE: Pendant que; quoi-

OUE QU'ELLE: Pendant qu'elle.

QUERTE: Chercher. OUEX : Cuisinier.

Quider: Penser, croire, s'imaginer.

QUINTAINE: Lieu et jour que l'on tire au blanc.

Qui Que: A qui il, à quiconque. Quis, quist; de querir: Chercha.

QUISTRENT: Cherchèrent. Quoisien: Tranquilliser; quies-

Ou'or : Qui eut.

R'A: A encore. RACHAPT: Rachat.

RACIET : Replace. RADRECER: Retourner, remet-

tre dans le chemin.

RAENÇON: Rançon. RAFAITIER, rafetier: Réparer, raccommoder, rajuster.

R'AIE : Recouvre. RAINES: Grenouilles.

RAINSEL : Petit rameau, branche, brin d'herbes.

RAIS : Rayous.

RAISNABLE: Raisonnable.

RALER: Retourner. RAMAINT: Ramène.

RAMÉE: Berceau de branches d'arbres.

RAMENTEVOIR, ramentoivre: Repasser dans son esprit, se rappeler un fait, se ressouvenir; d'où ramentoit, se rappelle, se ressouvient.

RAMPOSNE: Correction, représentation, querelle, dispute.

RAMPOSNER: Quereller, dispu-

ter, gronder.

Ramu : Branchu, épais.

RANDON, randonnée, rendon: Force, violence, rapidité, secousses rapides.

RAPAIER: Apaiser, satisfaire, ner.

contenter.

R'arez: Aurez encore, récupérerez.

RAVINE: Force, violence, ra-rusé, adroit.

RENDON.

RAYOTER : Remettre dans le

chemin. RAY: Rayon.

REBINÉE: Deux fois. REBONDIE: Secousse.

RECLAIM (faire venir à): Faire venir à réminiscence, à jubé.

RECLAIM: Refrain, proverbe.
RECOI: Coin, cachette; en recoi, en secret, en cachette.

REÇOIF: Reçoit.

RECOILLIR: Ramasser, assembler

RECOIVEE: Recevoir.

RECORDER: Se souvenir, rappeler, retracer.

RECORIR: Se jeter derechef. RECORT: Rapporte, vous fait souvenir, rappelle le souvenir.

RECOUVRÉ: Rétabli, refait. RECRÉANT: Las, fatigué, abat-

tu, dâche. Recroirr: Selasser, s'abstenir; s'engager de nouveau.

RECRUT : Se lassa.

RECUIT : Reçut; dur, coriace,

fin, rusé, madré.

REFRETOIRS : Réfectoires.

REGEBUR: Confesser, avouer, tement. reconnoître. Rés,

REIZ.: Rase.

REMAIGNE: Reste.

REMAINDRE: Rester, demeurer. REMAINSIST, remaigne, re-

maint: Restât.

REMAINT: Demeure, reste. REMANANT, remenant: Reste, restant.

REMEIR: Rester, demeurer. REMEMBREN: Se ressouvenir. REMESE: Restée, demeurée.

Remest: Demeure, reste; sachiez n'en remest sor lui, il ne lui en céda rien, il ne resta court.

Remez: Resté, remis.

REMIRER : Considérer, exami-

Prom

REMUCER: Cacher.

RENART (savoir du) : Etre fin , usé . adroit.

RENDON. Voyez RANDON.

RENDU: Moine, ermite. RENDIEB: Renier. RENUEF: Renouvelé.

RENVOISIEMENT: Joyeusement. REOIGNER: Couper les che-

veux, raser.

REPAIRER, repairier, reperer: Retourner.

REPAIRIER, subst. : Logis, maison, retour.

REPAROLER: Parler.

REPASSÉ : Remis, rétabli, re-

REPASSER: Revenir de maladie.
REPENTAILLE: Cachette, secret.
REPERE: Logis, maison, demeure; retour.

REPERER, reperier: Retourner. REPOINTE: Rétive, coriace,

fine, rusée.

Repondre : Cacher. Repons : Caché.

Repost: Caché; embuscade; en repost, en cachette, en secret.

REPROCHE, reprovier: Pro-

verbe.

Repus: Repus, caché.

Requoi (à): En secret, secrè-

Rés, rese: Rasé, rasée. Rescorre: Recouvrer. Rescous: Délivré.

RESKEUE : Recouvre.

Reson (mettre à): Parler, adresser la parole. RESOUVOIR: Recevoir.

RESPITER : Différer la peine, le supplice.

R'EST: S'est remis, est revenu.

RESTANCHER : Sécher.

RETOLUE: Reprise, enlevée une seconde fois.

RETORNÉE, retournée : Retour. d'où le diminutif roncinet. RETRAIRE, retrere : Réciter, raconter, rapporter, expliquer, exposer; se retirer, différer, re- en les roulant. fuser, s'abstenir.

RETRAIS: Rapporté, raconté, récité, empêché, qui s'abstient.

RETRERE : Retirer.

REVAIT, revet: Retourne.

REVEL: Orgueil, rebellion. REVELER: Se rebeller.

REVELEUX: Rebelle, alerte, in- fortune. docile, qui résiste, qui lève la

REVERTIR: Retourner. Revois: Retourne.

REZ: Rasé.

RICHOISE: Richesse.

RIEN : Chose; res.

RIENS NÉE: Ame vivante. RIOTER, rioteir: Disputer.

RIVIERE: Source, origine, extraction.

RoE: Roue.

Roi: Rets, filets.

ROIETEL: Roitelet.

ROILLER: Rouler, agiter.

ROIT : Roide.

Roncin: Cheval de service, à tous usages pénibles; porte-malle;

R'ONT-IL: Ont-ils encore.

ROOILLER LES YEUX : Regarder

Rooingniez: Rogné, coupé.

ROONDE: Le bas du capuchon du moine, manteau.

ROTRUHENGES: Refrains de chansons.

Rouelle: Fortune, roue de

ROUER, rover: Prier.

Route: Troupe, bande de gens; rompue.

ROUVAISONS: Rogations.

Rouver, ruever: Prier.

ROYERE: Raie.

RUBESTE: Rude, sauvage, disgracieuse.

RUER, ruher: Se jeter, frapper, jeter.

S

D'ABAIE : Son abbaye. SACHANT : Savant.

SACHEL, sachelet: Petit sac.

SACHER: Tirer en agitant, se-

SADE: Sage, agréable, gracieuse.

Sadette: Un peu sage. SAFRENER : Agraffer.

SAGE: Sensé, prudent, savant.

S'AÏE: Son aide. SAIE: Robe.

SAIGNER, saignier, sainier: Marquer, faire le signe de la

SAILLIR: Sauter, se lever, se jeter, sortir, paroître.

SAINDRE: Ceindre, mettre une

ceinture, environner; d'où saint, ceint; sainte, ceinte.

SAINE : La rivière de Seine.

SAINIE : Saignée. SAINIER: Saigner.

SAINT, saigne: Marque, signe de la croix.

S'AIRE, lisez s'aïre: Sa colère. SAIRE, lisez s'aire: Sa grange, sa place.

SAMBLANT: Mine, accueil, ap-

parence.

S'AMBLER: Se dérober, s'esquiver, se soustraire.

S'AME: Son ame.

S'AMIE: Son amie.

S'AMOR: Son amour.

SANS : Sang,

Sans snjon: Sans relache, sans délai.

SAOULE: Lasse.

S'ASOREILLER : Se chauffer au vage. soleil.

S'ATANT : Si à présent.

S'AUMAILLE : Son aumaille. comptans. Voyez T'AUMAILLE.

S'AUMUGE, s'aumuche: Son remontrances.

SAUS: Sols; solidi; vingt saus, hardes. vingt sols.

SAUS, saut : Salue.

SAUT: Sauve; saute; sort. SAUTIER: Pseautier.

S'AVOINE: Son avoine.

Savoir: Sagesse, prudence; faire savoir, agir sagement, prudemment; savoir fol, imprudence, témérité.

S'AVOIT : Si avoit, et avoit. SEIGNER. Voyez SAIGNER.

Seigneur, mari.

SEILLE: Scean, terrine.

Sejon : Séjour ; estre à sejor, être libre, en repos, sans embarras, sans affaire.

SEL: Celle, cette, si elle.

S'ELLE: Si elle. Selve: Forêt.

SEMETIERE : Cimetière.

SEMONDRE, semoner: Inviter, mander, sommer, exciter

Semons: Invité, mandé. SEMONSE : Invitation.

SENÉ, seneis, senez : Prudent,

sage, sensé.

SENESTRE: Gauche.

S'ENTENTE: Son intention, son application, son affection.

Seoin : Siège.

SEQUEURE : Secoure.

SERF: Esclave, serviteur; ser-

SERGENT, serjans: Serviteur, ble; suavis. domestique; serviens.

SERI, serie: Doux, tranquille, agréable.

Seronge : Beau-frère.

SERREZ (huis): Fermé à la ser-

S'EBROR : Son erreur.

SERS, serf: Serviteur.

SERS: Gros. Voyez CLERS.

Servage: Servitude, escla-

SES: Son, sa, si les, et les. Sés, secs; deniers secs, deniers

S'ESCOLE: Son instruction, ses

S'ESGOELER: Recoudre ses

Sesone: Saison, à son tour. S'ESPEUSE: Son épouse.

SES SIRE: Son mari.

S'ESTUDIE: Son étude, son application, son attention.

Seue: Sienne, sa; seues, ses.

SEUIL: Le pas de la porte; solium; j'ai contume; soleo.

SEULT, seut: Il a coutume; du verbe soloir et souloir ci-après.

SEUR : Sûr, assuré; sur, super. SEUS: Seul; solus; as coutume; soles.

SEUT: Suit; a coutume.

SEUX : Ceux ; seul.

SI: Son, et ses, sa, ces.

SIECLE: Monde.

SIECLER: Plaire au monde, vouloir paroître jeune.

SIET : Convient , plaît. SIET: Situé, assis.

SI FAIS, si fés: Ainsi faits, faits

de cette manière. S'IRA: S'en ira.

S'IRE: Sa colère. SIRE: Mari, maître.

Sisne: Sonnez; deux six.

SIUE : Sienne. STUT : Suit.

Sodulant, soudulant: Séduc-

Soe: Sienne.

Sorf: Doux, gracieux, agréa-

Soefment : Agréablement.

Sort: Il a coutume, j'ai coutume; du verbe soloir.

S'or : Et si j'eus, et j'eus.

S'oi: Si entendis, et j'entendis.

Sor : Je sus, je pus.

Solaus, soieus: De soie, ou

ressemblant à de la soie; cheveux soiaus, ressemblans à de la soie, magie. fins comme de la soie.

Soie: Sienne, sa.

Soien: Couper, moissonner. · Soieur : Moissonneur.

Soignans, soignante: Concubine.

Solacier: Consoler, soulager, se réjouir, s'amuser, dissiper, avoir de la joie, de la consolation.

Solas: Consolation, satisfac- il est aussi adverbe.

tion, contentement.

Solasser. Voyez Solacer.

SOLAUX : Soleil. Sole: Seule.

Solien: Salle en général, galetas, soit par haut, soit par bas. Sollers : Souliers.

Soloir, souloir: Avoir coutume; soloit, avoit coutume.

Soloit, (pour la rime) : Sou- Bourgogne une trempée. leur, crainte, saisissement.

S'om : Si on.

Sommeçon: Haut, extrémité, surcharge.

S'onques : Si jamais.

Son: Sur.

Sorcil: Sourcils.

Soncor, sourcot: Habit, robe qui se met sur la cote, la veste, corset, surtout.

SORFAIRE: Augmenter, ampli-

Soronder, regorger. SORPORTER: Supporter, endurer.

Sour (entendre de): Savoir la

Sort, sourt: Paroît.

Sos, soz: Sous; sot, fou. S'or : Et eut; et entendit.

Sor : Sut. Sotie: Folie.

Souatume: Douceur, suavité. Souaver: Doucement, agréablement.

Soue: La sienne.

Souer, souez : Doux, agréable;

Souffreteus, souffretous: Qui est dans la peine.

Soulacier. Voyez Solacier. Souliens: Avions coutume.

Souloil: Soleil.

Soupapes: Soufflets, coups de

poings.

Sourr en vin : Du pain trempé dans le vin, que l'on appelle en

Soupelis: Surplis. Sourdois: A l'oreille.

Sous : Seul.

Souslochier: Boiter.

Souris, sutis: Subtil, adroit. Souvin, souvine : Couché le visage en l'air; supinus.

Subvention: Secours.

Sur : Sienne.

SUEN: Sien, son; suens, siens,

SUER: Sœur.

Sus: En haut; sus et jus, haut

Tabon : Tambour.

TAHON: Grosse mouche qui défiguré. incommode les vaches.

TAI: Boue, fange, bourbier, lieu marécageux.

qui coupe.

TAILLE (mettre en) : Compter, nombrer.

. TAILLER : Compter.

TAINS, taint : Pâle, défait,

TAISERON: Tison, bûche.

Taisin: Se taire.

TALENT : Envie , bonne volon-TAILLANT: Maigre, pointu, té, desir, empressement, plaisir.

T'AME: Ton ame.

Tancons, tanchons: Débats, querelles, disputes.

TANS: Fois; dix tans, dix fois.

TANT NE QUANT: Nullement, oreilles, pour mettre la vendange. en nulle manière.

TANT QUE: Jusqu'à.

TAPIR: Cacher, se presser, se pour serrer les tines. serrer contre quelque chose.

TARGER, targier: Différer, tarder.

TARGER, targier, subst. : Dé-

lai, retard!

T'AUMAILLE: Tes bœufs, tes bêtes à cornes, ton aumaille.

TAUT: Enlève.

TECHES: Taches, défauts; Toutel, to marques distinctives. On a dit petite étable. dans les siècles passés, bonnes taches, et mauvaises taches.

TEHIR: Croître, augmenter.

TEIL: Tel. TEMPRE: Tôt.

TENGE, tencon: Querelle, combat, dispute.

TENCER, tenchier: Disputer,

quereller.

TENEURES: Domaines, biens fusées de terre à brûler. immeubles.

TENOR (estre en): Etre en possession.

TENS: Fois; cent tens, cent fois; quatre tens, quatre fois.

TERDRE: Nettoyer, essuyer, torcher.

TERE: Taire; silence.

TERRES: Biens.

TERS: Nettoyé, essuyé, torché. Tous les jours. TERTRES: Collines, buttes de

terre.

TESSUS: Rubans.

Test: Vase, soucoupe.

TEST : Tait ; tacet.

TESTÉE (pour la rime): Rouge enleverez. testée, tête ensanglantée.

TEUS, tex: Tel. T1: Tes, ton, toi.

TILLE: Chanvre, corde de chanvre.

Timons: Les jambes et les cuisses.

Tiné, tinel: Gros bâton, levier pour porter des tines, qui dir la toile. sont des vaisseaux de bois, à

Tinel: Salle basse, galetas

Tineus, pluriel de tinel. TIREATIRE: Al'instant, promptement.

TIUE: Tienne, ta.

TOAILLE, toeille: Voile, ser-TARIER: Presser, pousser, ex- viette, nappe, essuie-main, toile, draps de lit.

Toeiller: Fouiller, remuer.

Tollle (rime): Tu les.

Toissus: Rubans, ceintures. ToïTEL, toitiaus: Petit toit,

Tolir, tollir: Enlever.

Tollistes: Enlevates; tolois, j'enlevois.

Tolt: Enlève.

Tolte, tollue: Enlevée.

Tolte: Levée de deniers; d'où maltote, concussion.

TOR: Tour.

Torbes, tourbes: Troupes;

TORNE: Nièce.

TORNER: Retourner, revenir.

Tornoi : Joûte. TORNOIER: Joûter.

Tornoier, subst. : Joûte.

Tortu; dommage; tourne.

TORTE: Tortue.

Tos, toz: Tous.

Tos Dis, tous dis, toz dis:

Tos TANS, tos tens: Toujours, en tout temps.

Tor: Enlève.

TOUAILLE. Voyez TOAILLE.

Toudra: Enlevera; toudrez,

Tous Dis, toz dis: Tonjours. Touse: Fille bonne à marier.

Toutes voies: Cependant.

TRAHITIER, trahitor, trahitre, traitor: Traître.

Traini: Bien fait, compassé, fait à trait.

TRAIME: Trame, fil pour our-

TRAION: Tirons.

TRAIRE, trere: Tirer; trere à tesmoing, prendre à témoin.

TRAMETTRE: Envoyer.

TRAUS: Trons.

TRAVAILLER, traveiller, traviller: Tourmenter, peiner, lasser, accabler.

TRECES, tresches: Cheveux.

TRECHIER: Tresser.

TREMEREL : Table de jeu.

TREMERELER: Jouer.

TREPAS: Passage d'un endroit à l'autre, et

TREPAS: Violement de la loi,

transgression, faute.

TREPASSEB: Passer outre, contrevenir.

TREPEILLER: Trépigner, s'a-

TRERE: Traire, tirer; avoir de paroles. trere, souffrir; tret eu, avoir souffert.

Trescher fors: Enlever.

Très oïn: Ouir, entendre clairement, distinctement.

TRESPENSÉ: Triste, abattu.

TRESSES: Cheveux. TREST: Se tire, serre.

TRESTOR: Fuite, détour, délai. TRESTOZ, trestuit: Tous en

général.

TRESVENIR: Arriver juste au point.

TRISTAN (chanter de) : Faire des lamentations. Roman de Tristan, Chevalier de la Table ronde, critiqué pour sa longueur dans Sire Hains et Dame Anieuse.

TROUSSEL: Trousseau, valise. TROUVEUR, trovor: Inventeur. TRUAGE: Tribut; estre en truage, être en prison faute de rançon.

TRUAND: Gueux, mendiant, qui demande son tribut; robe truande, mauvaise, déchirée.

TRUEL: Filet à pêcher au bout

d'une perche.

TRUEVER: Trouver.

TRUFFER: Tromper, amuser

TRUFFES: Mensonges, choses controuvées, contes en l'air, surprises, sornettes, tours d'adresse.

TRUIS, truist: Trouve.

TRUMIAUX : Les jambes.

TUERT : Tourne.

Tuiel: Tuyau; tuiel de culote, canon de culotte.

Tuir: Tous. TUMBR: Tomber.

U EVRE: OEuvre, ouvrage, opération; ouvre.

UEVRER: Ouvrer, travailler,

agir.

UEVRIR: Ouvrir. UIS : Porte. UMELIER: Humilier.

UMLE: Humble.

VAIN : Foible, abattu, sans signification d'aujourd'hui ; c'éforce.

VAIR, vaire, vairons, vairs: gneur. De différentes couleurs; varius. Yex, yeux vairons, étoient les heaux yeux dans les xII, xIII et xIVe siècles.

VAIT: Va.

Vallés, vallet, et vallos, (pour j'aurois valu. la rime): Valet. Ce terme étoit anciennement bien éloigné de la

toit le fils d'un Roi, ou d'un Sei-

VAUCEL : Petite vallée.

VAUCIST: Auroit valu. VAUDRA: Voudra.

VAUROIT: Vaudroit; voudroit. VAUSSISSE: J'aurois voulu; et

VAUSSIST : Il auroit voulu. VAVASSEUR, vavassor: Arrièrevassai,

vassal, homme dont la noblesse étoit mince.

VEANT LA GENT: En présence de tout le monde.

VEER, veir, veoir: Voir.

VERR : Défendre.

VENDAGE, vendue: Vente. VENGEMENT: Vengeance.

VENIR: Convenir; venir mieux, convenir mieux; il vous venist bien, il auroit été à propos.

VENTOISE: L'anus.

VERGOIGNE, vergoingne: Pudeur, honte; verecundia.

VERMAUX : Vermeil, rouge.

VERON. Voyez VAIR.

VERTUEL: Bondon de tonneau. VESKES, vesques: Evêque.

VESPEE, vesprée, vesprés: Le soir, avant la nuit.

VET: Va. VEU: Desir.

Veveré : Viduité.

voilà; vez le ci, vez le là, le voici; vez me cy, me voici.

Vezious: Fin, rusé.

VIAUT : Veut.

VICENES: Vincennes, château Royal.

VIEX, viez: Vieux.

VILAIN: Paysan, de village, tout ce qui n'est pas noble, soit de naissance, soit d'état, soit de

VILLE: Village.

VILOINIE, vilonie: Action basse et méprisable.

VILTANCE : Mépris.

VINT : Vingt. VIR: Voir:

VIRENDI, violoner: Jouer du violon, chanter.

VIRGE: Vierge.

Vis; Visage; vivant; vil, abject; avis; porte; il m'est vis, il me semble.

VISNAGE: Voisinage. VISTE: Alerte, prompt.

Vo: Vôtre.

Voiant toz : En présence de tout le monde.

Voidie: Finesse, ruse.

Voies Fois, toutes voies: Cependant.

Voir, voire: Vérité, vrai.

VOIRRE: Verre.

Vois: Je vais; voist, aille.

Voisdie: Finesse, ruse.

Voir: Va.

VOLENTIF, volenteuse, volen-VEZ, vez-ci : Voyez, voici, tieux : De bonne volonté, empressé, disposé.

> VOLT: Veut, voulut; voulsist, vousist, eût voulu; vout, voulût.

VORROIE: Voudrois.

Voussisse ; J'aurois voulu ; voluissem; vousissiez, vous auriez voulu; voluisses.

Vour: Veut, voulut, Vour : Vœu; visage.

VUEL, vueil: Je veux; volonté; mon vueil, ma volonté.

VUEVRE: OEuvre.

Vuis: Vide, débarrassé.

## W

WET: Veut. WIL: Veuille.

Wisque: Terme du jeu d'a-

mour. Dans le Fabliau d'Aloul:

Et elle wisque sus et jus.

# Y

Y ERRE : Lierre ; hedera. YEX : Yeux.

YGLISE: Eglise. YLLIERS : Les flancs. YNDE: Couleur bleue. YPOGRAS: Hippocrate.

----

DOMEST COLUMN

MARKET STREET

---

Tristan, Chevalier de la Table ronde, et son amante. YSEULT, Ysout: Femme de YTEX: Tels, semblables.

------

Z

ZA: En arrière, ci-devant.

FIN DU GLOSSAIRE.





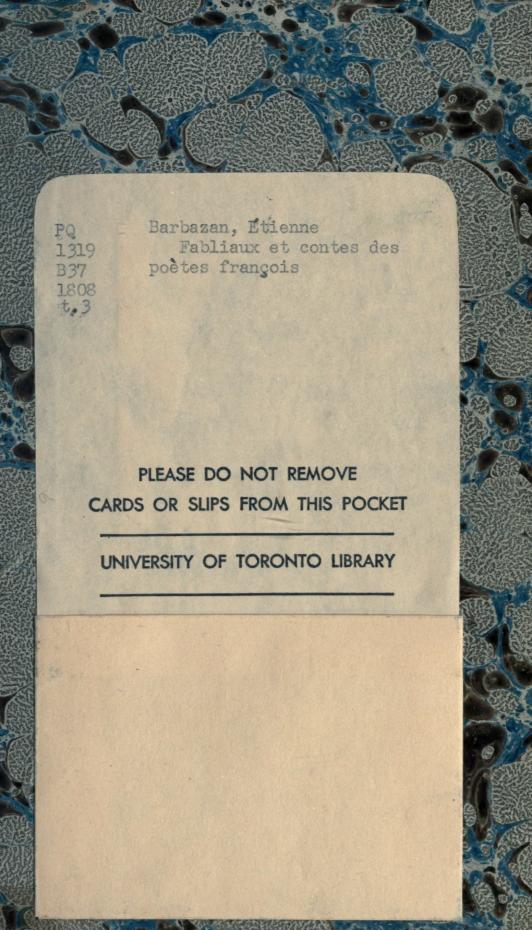

